



#### EX LIBRIS JOHN FARQUHAR FULTON

37517

L.D. 8729



July 1737 "

#### DE

## LASANTÉ

DES

GENS DE LETTRES.

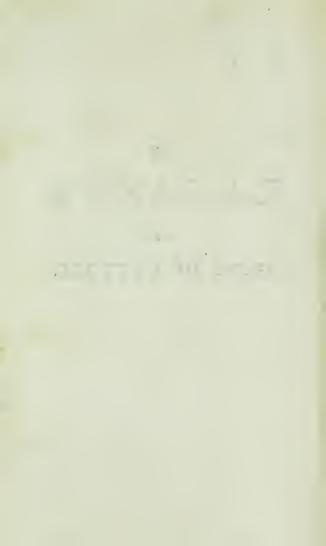

# LA SANTÉ

DES

## GENS DE LETTRES,

PAR

MR. TISSOT, D. M.

De la S.R.de LONDRES, de l'Ac.de BASLE, & des Soc. Œc.de BERNE, & de Phyf. exp. de ROTTERDAM.

TROISIEME ÉDITION AUGMENTÉE.

Morbus est etiam aliquis per sapientiam mori.

PLINE



#### A LAUSANNE,

Chez F.RANÇ. GRASSET & COMP.

Libraires & Imprimeurs.

M. DCC. LXXV.





## PRÉFACE.

JE n'avois jamais pensé à donner cette dissertation en françois: j'avois même détourné MM. Didot & Grasset de faire imprimer les traductions qu'on leur en avoit offert; outre les défauts de l'ouvrage en lui-même, que je me proposois de corriger dans une nouvelle édition latine, sa forme oratoire me paroissoit exiger qu'il restât dans cette langue qui est, ou devroit-être, celle des hommes auxquels il étoit destiné. Pai été forcé à changer de plan, & une traduction détestable qu'on en fit à Paris (a) me mit

<sup>(</sup>a) Avis aux Gens de Lettres & aux perfonnes sédentaires sur leur santé, traduit du

dans la nécessité, en 1768, de le faire réimprimer sous mes yeux, pour me soustraire à la honte d'avoir fait un aussi mauvais livre que celui qu'on publioit sous mon nom, & qui n'est point le mien, quoique le traducteur ait cherché à le persuader au public.

Je ne me proposai d'abord que de la corriger sur l'original, & d'en faire simplement une truduction fidèle, mais cela a été impossible, & étant obligé de la resondre, je me déterminai à y insérer toutes les corrections & toutes les additions que j'avois destinées à la nouvelle édition latine, & j'en fis un ouvrage presque neuf (a), mais qui

(a) Cette traduction parut au mois d'Avril 1768; la date de la Préface est du 8 Avril. L'original latin avoit paru au mois d'Avril 1766,

latin de M. Tiffot, médecin, à Paris chez J. Th. Hériffant, fils. Il est inutile de réitérer ici ce que j'ai dit de cette informe production, dans ma premiere édition; j'espere qu'elle est ignorée aujourd'hui & qu'il n'en existe plus que bien peu d'exemplaires.

fe ressent malheureusement beaucoup de la précipitation avec laquelle les circonstances n'obligerent de le travailler, Es qui m'a fourni une nouvelle preuve de la vérité de ce que disoit le cardinal Du Perron, qu'on juge mieux des défauts d'un ouvrage quand il est imprimé que pendant qu'il est encore manuscript, Es qu'il seroit à soubaiter qu'on sit toujours une édition préliminaire pour l'auteur Es un petit nombre de ses amis.

fous le titre de Sermo Academicus de litteratorum valetudine, 8°.; il est réimprimé à Francfort, & l'édition françoise a été traduite en allemand, en anglois, en italien, en espagnol & en polonois; seu M. KIRKPATRICK, le même qui a traduit l'Avis au Peuple, a entichi la traduction angloise de plusieurs remarques utiles dont je profite pour cette édition (1775). M. ASTIERI, célèbre médecin à Milan, est auteur de la traduction italienne qui est très-bien faite. La traduction espagnole est de M. CRAW, le même qui a traduit l'Avis au Peuple; & la traduction polonoise est du pere KARWOWSKI des Ecoles pies. J'ignore qui est l'auteur de la traduction allemande,

#### VIII PRÉFACE.

L'accueil que lui fit le public & le jugement qu'en porterent des journalistes, dont je prise infiniment le suffrage, m'engagèrent à revoir la seconde édition en 1769 avec un nouveau soin, & je l'augmentai de quelques observations, dont les unes m'avoient échappé précédemment, les autres étoient nouvelles (a). J'ai fait à celle-ci (1775) des additions assez considérables.

<sup>(</sup>a) Ces additions étoient affez confidérables pour la rendre fort supérieure à la précédente qu'on venoit de réimprimer à Paris avec la traduction de quelques autres petits ouvrages que j'avois publiés il y avoit plusieurs années, & qui se reimprimoient dans le même tems ici en latin, avec des augmentations très-confidérables. Le titre du recueil de Paris est Traités sur différens objets de Médecine par M. Tissot. ouvrage traduit du latin avec un discours préliminaire sur chaque maladie, par M. B. aggrégé en l'université d'Aix, 12. 2 vol. 1769. L'infériorité des pieces qu'il renferme à ce qu'elles font dans les éditions nouvelles publiees ici, est une preuve qu'il seroit fort à fouhaiter qu'on voulut bien failler aux auteurs vivans le soin de leurs ouvrages. Il est bien permis sans doute à toutes les nations de s'ap-

Quoique l'on ait déja un grand nombre d'ouvrages sur la santé des Gens de Lettres, j'ose dire que la matiere étoit presqu'encore neuve, quand je l'ai traitée, & je souhaite que les bons juges ne la trouvent plus tout-à-fait telle

proprier les ouvrages qui paroissent dans d'autres langues, mais quand un auteur écrit dans une langue vivante, les auteurs de la nation qui la parlent pourroient s'en fier à lui du soin de multiplier, corriger, augmenter son ouvrage, & il y a beaucoup de nations où cette maxime est si bien reque qu'on ne pense pas même qu'on put s'en écarter. Si ce même auteur écrit d'autres ouvrages en latin, c'est qu'il a cru que ces ouvrages devoient être en latin, & l'on pourroit encore s'en rapporter à lui. Les petits ouvrages qu'on vient de traduire sont dans ce cas, ils ne peuvent être utiles qu'à des médecins, ils sont dangereux entre les mains de ceux qui ne le sont pas, & il seroit fâcheux qu'il existat dans quelque pays du monde des médecins qui ne pussent pas lire un ouvrage de médecine écrit en latin.

Ainsi en remerciant bien sincérement tous les auteurs françois qui m'ont fait l'honneur de faire réimprimer, d'augmenter, d'enrichir de prefaces & notes, d'eclaireir, de commenter mes ouvrages, & sur-tout le traducteur & l'éditeur de ce dernier recueil aux cloges &

après avoir lu cette dissertation. Celle de RAMAZZINI sur le même objet, & sur-tout quelques articles d'une de feu M. PLATNER (a), sont presque les

aux procédés honnêtes duquel je suis extrêmement sensible, j'ose déclarer que je crois qu'il eut été beaucoup plus avantageux pour le public, que ces messieurs travaillassent par eux-mêmes & publiassent leurs propres ouvrages. Je regrette le tems qu'ils ont employé

à s'occuper des miens.

Je vois aussi que M. BALDINGER professeur en Médecine d'abord à Jene, aujourd'hui à Gœttingue, & célèbre par ses propres travaux a fait reimprimer tous mes ouvrages latins, fous le titre d'Opuscula Medica, Leipsick 1769, dont le premier volume, le seul qui ait paru, renferme le traité de febribus & de morbis ex mafurbatione Je suis très-flatté d'avoir un éditeur de ce mérite & très-glorieux des éloges qu'il veut bien me donner dans l'épître dédicatoire à mon 'ami M. ZIMMER-MAN, mais je n'en ai pas moins de regret à voir multiplier ces ouvrages dans leur premier état d'imperfection & fort inférieurs à ce qu'ils seront dans les éditions que je prépare, & en général on doit toujours préférer les éditions publices par les auteurs eux - mêmes & imprimées fous leurs yeux.

(a) J. Z PLATNERI differtatio de negotiosà actione propter valetudinem circumci-

feules dans lesquelles ou trouve la matière envisagée sous quelques - uns de ses vrais points de vue; mais M. RA-MAZZINI n'en avoit point saisi le pius grand nombre, & M. Platner qui auroit sans doute épuisé cette matière s'il s'en étoit occupé, ne l'avoit considérée pour ainsi dire qu'en passant; c'est cependant l'auteur qui, jusqu'à présent, l'avoit le micux vue. Le gros volume que feu M Pujati, célèbre professeur à Padoue, dont on a d'ailleurs d'excellens ouvrages, a publié sur cet intéressant sujet, n'est qu'une pure compilation de diétetique générale, sans aucune vue sur l'état des Gens de Lettres, & sans aucune observation neuve (a).

J'ai tâché de faire saisir toutes les circonstances particulieres relatives à

(a) Della preservazione della salute de' Letterati. 8°. Venez 1762.

denda. Leipsick 1744; elle se retrouve dans le recueil de ses opuscules. t. 1. p 292.

la santé, qui différencient l'état des savans de celui des autres ordres de la societé, Es j'en ai expliqué les effets le plus clairement qu'il m'a été possible; j'ai fini par donner les directions qui m'ont paru les plus propres à diminuer les dangers d'un genre de vie qui ne sera jamais austi salutaire qu'il seroit à souhaiter, & je serai bien satisfait si cette respectable partie des bommes, qui se consacre à l'instruction des autres, trouve ici quelques confeils dont l'observance puisse diminuer les maux auxquels leur vocation les expose. Ils pourroient eux-mêmes contribuer à perfectionner cet ouvrage, s'ils vouloient bien me communiquer les observations importantes qu'ils peuvent avoir faits sur leur propre ctat.

L'on ne trouvera rien de nouveau dans la partie diétetique; presque tous les conseils que j'y donne se trouvent dans tous les auteurs qui ont écrit sur les moyens de conserver la santé: mais

fi l'on se rend illustre en publiant des vérités nouvelles, on se rend utile en mettant celles qui sont comues entre les mains des personnes auxquelles elles sont nécessaires, & l'un vaut bien l'autre.

J'ai conservé les citations, quoiqu'on les bannisse tous les jours des ouvrages françois, parce qu'elles me paroissent utiles. Les auteurs qui épuisent leurs sujets & ne laissent plus rien à dire à leurs successeurs peuvent s'en passer; leurs ouvrages sont des édifices achevés auxquels on ne retouchera jamais; ce n'est malheureusement point mon cas, & alors il me semble qu'on doit citer, pour faciliter à ceux qui reprendront le même travail la découverte des sources où ils peuvent puiser. Je ne l'ai pas fait dans les ouvrages qui ne sont que le réfultat de mes propres observations, mais quand on se sert de celles des autres, il n'y a point

#### XIV PRÉFACE.

de mal à leur en faire hommage par quelques lettres placées au bas de chaque page où elles ne font de tort à perfonne.

A Laufanne le 6 Janvier 1775.



### DE LA SANTÉ

D E S

#### GENS DE LETTRES.

\$. I. Is ppellé, Messieurs, à introduire dans cette Académie une science qui jusqu'à présent n'y avoit point eu de Prosesseur, je m'étois d'abord proposé de vous entretenir aujourd'hui des rapports qu'elle a avec celles qu'on y enseigne depuis plusieurs siceles avec tant d'éclat, & de développer tous les secours qu'elle en tire, tous ceux qu'elle leur fournit.

Il m'eut été bien doux de faire connoître eombien de choses importantes elle emprunte de la Religion. J'aurois aimé à confondre l'imposture qui ose noircir celle des Médeeins; & je me serois fait un plaisir de prouver combien de lumieres porte à son tour dans la Religion une science, qui, toute occupée de l'examen de la plus parfaite des créatures, tire du méchanisme admirable de l'homme fain, & de la guérifon, plus admirable peut-ètre encore, de l'homme malade, des démonstrations fans réplique de l'existence & de la fagesse infinie du Créateur. Supposons, pour un instant, les hommes plongés dans l'oubli de la Divinité, les Médecins les rappelleront bientôt aux notions sublimes que leur science leur donnera de cet Etre immortel, dont personne, s'il m'est permis de le dire, n'a parlé avec plus de justesse & de grandeur qu'eux.

Quelle foulc d'Auteurs j'aurois à citer ici, si je voulois les citer tous! Mais pourrois-je omettre HIPPOCRATE, le perc de la vraye Médecine, qui le premier des écrivains a soutenu que le hazard est un néant, & que tous les événemens qu'on nomme fortuits sont dirigés par la volonté du Très-Haut (a).

<sup>(</sup>a) Si la Religion d'HIPPOCRATE a été attaquée sans aucune raison, elle a aussi été désendue avec beaucoup de force. Jean STEPHANO, Médecin de Venite, publia, en 1638, à Venise, un petit ouvrage trèsintéressant, intitulé HIPPOCRATIS COI Theologia, dans lequel il prouve l'accord des dogmes de ce Médecin, & de ceux de PLATON, ARISTOTE & GALIEN avec la religion chrétienne; & M. DRE-

#### DES GENS DE LETTRES. 3

GALIEN, qu'on place à côté d'HIP-POCRATE, & qui a prouvé fort au

LINCOURT donna en 1688 une harangue grecque, qu'on a traduite en françois sur le même sujet. Il est vrai que M. GRUNDLING, Professeur à Halle, publia, en allemand, au commencement de ce siecle, sous le titre de . Loifirs, un Recueil de Differtations, dont l'une étoit intitulée HIPPOCRATE Athée, mais M. GOELIKE dans une harangue, & ensuite dans son histoire de la médecine, M. TRILLER dans une Differtation latine (HIPPOCRATE faussement accusé d'athéisme) qui vient d'être réimprimée avec des augmentations considérables, dans le recueil de ses opuscules; M. J. LE CLERC dans sa bibliothèque ancienne & moderne, tom. 15. pag. 428; M. J. A. SCHMID dans une difsertation imprimée à Helmstad (Théologie d'Hippocrate); M. FABRI dans quelques remarques du 13me tom, de sa bibliothèque grecque, & fur-tout M. El. Fred. HEISTER dans un petit ouvrage sur cette matiere, intitulé Apologia pro Medicis, 8°. Ansielod. 1716, ont si bien prouvé la futilité des imputations odieuses contre la doctrine d'HIP-POCRATE qu'il n'est permis à personne d'en révoquer en doute la pureté. Partout où il a occasion de parler de quelque cho'e qui ait rapport à la Divinité, il en parle en homme qui est rempli du plus profond respect pour elle. Et qui pourroit en être plus convaincu & plus rempli que les Médecins ? ils la vocent

long, que les feules merveilles du pouce de l'homme démontrent qu'il y a un Dieu, & qui appelle son livre, sur l'usage des parties du corps humain, un monument érigé à la gloire de cet Etre (a). POLYCHRESTE, à qui sa grande piété fit donner le furnom glorieux de tres-ami de Dieu (b); Boy L E qui aluimême écrit de si belles choses, & qui par une pieuse fondation, à laquelle il a laissé de grands revenus, a voué, pour tous les fiecles, les plus habiles gens d'Angleterre, à la défense de la religion, țant națurelle que révélée, contre les infidèles & les incrédules; SYDENHAM, fon ami, & l'Hippocrate moderne; l'im-

partout, & les merveilles de ses œuvres tombent à chaque instant sous leurs sens. On pourroit peut-être dire que les Théologiens en disfertent, & que les Médecins la contemplent.

<sup>(</sup>a) GALIEN ne témoigne pas moins de religion qu'HARPOCRATE; & si l'on trouve dans un de ses cuvrages deux passages dont l'un accuse le christianisme d'être dénué de preuves, & l'autre tourne en ridicule l'attachement des premiers chrésiens à leur doctrine, cela ne prouve point que GALIEN su un impie, mais seulement qu'il n'étoit pas Chrétien.

<sup>(</sup>b) ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΣ.

mortel Locke; le grand Boerhaave; le célébre Hoffman, homme véritablement pieux, quoiqu'il ne fut pas abfolument exemt de quelques restes de superstition, & pour parler de nos contemporains M. Tralles, qui a résuté si victorieusement les sophismes de M. de la Mettrie (a); & ensin M. de Haller, qui dans un diseours où l'on retrouve cette sorce qui caractérise tous ses ouvrages, a diseuté les principes & les suites functes de l'irréligion, & les a opposés aux vérités sondamentales & aux heureux essets du christianisme (b).

Il est vrai que plus les Médeeins sont éelairés, plus ils se resusent à la superftition & à toutes ses pratiques, aux extravagantes réveries du peuple de tous les ordres, aux délires d'une imagination déréglée, que ehaque Docteur propose comme la règle du vrai, parce que c'est son opinion; ils rient de ces santô-

(a) Anima humana, &c.

<sup>(</sup>b) Difcours sur l'irréligion, à Neufchâtel 1755, & plus récemment dans des Lettres adressées à une de Mesdames ses filles. Lettres sur les vérités les plus importantes de la révélation, Yverdun 1771.

mes qu'on veut substituer à la vérité, ils resusent d'embrasser l'ombre au lieu du corps; de-là ces clameurs, ces accufations, ces invectives, ces calomnies atroces dont on accable toujours ceux qui fournissent le moins de prise à la médisance.

Je me serois occupé agréablement à développer cette union étroite, cette parsaite enchaînure, cette dépendance réciproque qu'il y a entre la science des mœurs & celle de la santé, & j'aurois couru cette carriere avec d'autant plus d'assurance qu'elle a été frayée par les deux plus grands maîtres HIPPOCRATE & GALIEN. Le premier dans son petit traité de la diette ne s'applique presque qu'à établir l'égalité des ames de tous les hommes, & prétend trouver tous les degrés de leur sagesse, ou de leur solie dans ceux de leur tempérance ou de leur intempérance (a).

<sup>(</sup>a) Cette égalité des ames est une des théories d'HIPPOCRATE, dont il ne seroit pas difficile de démontrer la fausseté. C'est ce système que seu M. HELVÉTIUS a adopté, & qui fait la base de ses deux ouvrages; mais en le généralisant plus qu'HIPPOCRATE n'avoit fait, il l'a rendu encore plus erioné.

Le second a fait voir avec succès l'influence des divers états du corps fur les facultés de l'ame. Il y a plus de feize siécles qu'il prioit les Philosophes, qui font chargés de l'éducation de la jeunesse, de lui remettre ceux qui seroient déréglés dans leurs mœurs. " Que ceux qui ont de la peine à croire que la nourriture puisse rendre les uns plus modérés, les autres plus dissolus, d'autres incontinens, plusieurs sobres, entreprenans, timides, doux, modestes, 22 hargneux, viennent à moi, pour apprendre ce qu'il leur convient de manger & de boire; ils se sentiront plus propres à la Philosophie morale, & plus capables de perfectionner les facultés d'une ame raisonnable, quand j'aurai par ce moyen fortifié leur pénétration & leur mémoire, que je les 22 aurai rendus plus studieux & plus 22 fages. Car outre ce qui regarde les alimens & la boisson, je les instruirai de l'influence des vents, de la température de l'air qui nous environne, 22 des lieux qu'il faut préférer, & de ceux qu'on doit éviter (a) ".

<sup>(</sup>a) Dans l'ouvrage intitulé Quod anuni mores, corporis temperamenta sequantur, cap. 3, Charterius tom. 5, pag. 457.

Avec quelque étendue que j'eusse traité la matiere, je n'aurois point épuisé tout ce que le droit & la médecine ont de commun. Le Législateur veut-il donner des loix? Le Juge, assis sur son tribunal, la balance de Thémis à la main, veut-il décider des questions de droit civil, de droit criminel, ou de droit ecclésiastique? Ils rencontrent une infinité de cas où ils ont besoin de nos principes, & de cette branche étendue de la médecine qu'on nomme Médecine du Barreau.

Il faudroit parcourir la plus grande partie de la Physique, si l'on vouloit indiquer toutes les parties qui lui sont communes avec la médecine. Les premiers Sages, qui s'occuperent de la contemplation de la nature, s'occuperent aussi de la guérison des maladies, & Pythago criston des maladies, & Pythago criston des maladies, & Democritale, &c. réunirent les plus belles connoissances de la physique & de la médecine. Ce fut Hippocrate qui sépara le premier ces deux sciences, non pour les désunir à jamais, mais pour réduire en parties un corps immense de doctrine, qu'un seul homme ne pouvoit pas cultiver tout entier, & qui suffisoit pour en occuper plusieurs,

fans onblier cependant que ce sont des membres qui appartiennent naturellement au même tout.

La partic de ce tout qui s'occupe du corps, entant que corps, a conservé le nom de Physique, tandis que les autres ont reçu des noms particuliers relatifs aux diverscs especes de corps qu'elles contemplent. Lc corps humain est l'objet de la Médecine. Et qu'est-ce que la Médecine fans la Physique? quiconque ignore les forces & les propriétés des corps & les loix du mouvement n'ap-prendra jamais l'art de guérir; les Pro-fesseurs en Médecine ne se chargent point de pareils Eleves. Mais si la Médecine doit beaucoup à la Physique, elle lui rend aussi beaucoup. Et combien ne l'ont pas enrichie les Médecins? COPERNIC, à qui l'Astronomie doit tout, étoit Médecin: LILIO, Médecin Romain, fut en 1582 le vrai réformateur du Calendrier, & ce travail exigeoit des connoissances communes aujourd'hui, mais très-rares il y a deux cents ans. C'est GILBERT, Médecin Anglais, qui a le premier bieu exposé les phénomènes électriques : Boyle, Dr. d'Oxfort, a rendu plus de services à la Physique qu'aucun autre Savant; BOERHAAVE, par ses expériences fur les élémens, lui a fait prendre une face nouvelle : & le célèbre M. Mus-CHEMBROEK, que tons les Physieiens placent unanimément dans les premiers rangs de leur catalogue, étoit Médecin, & avoit commencé sa réputution par des ouvrages de pratique. L'Allemagne n'a point de Physieien supérieur à M. J. GESNER, & la France eompte parmi eeux qui lui font le plus d'honneur M. LE MONNIER premier Médecin de Louis XV, & M. LE Roy Professeur de Médecine à Montpelier, l'un & l'autre Praticiens célèbres.

Il y a une liaison moins marquée entre l'étude de la Médeeine & celle des langues, de l'histoire, de la littérature; il y en a ecpendant une réelle. Quel Médeein n'auroit pas honte d'ignorer l'histoire & les belles lettres? Quel est celui qui ne se fait pas un plaisir de lire les Peres de la Médeeine dans leur langue? & qui ne regrette pas d'ignorer celle des Docteurs Arabes dont on n'a jusques à présent que de mauvaises traductions.

La Médecine à son tour fournit des secours à ces Sciences. L'histoire a des

obscurités que la Médecine seule peut éclairer. CELSE, que lifent jour & nuit ceux qui désirent de parler un latin élégant & pur, est un des Médecins les plus illustres de l'antiquité. PLINE n'a pas pratiqué la Médecine, mais il l'a sue, il n'a presque travaillé que pour elle, & c'est de son ouvrage qu'on a dit, à bien juste titre, qu'on n'y trouvoit pas seulement des secours pour la latinité, comme dans les autres Auteurs, mais qu'il l'a renfermoit toute entiere. ARETÉE, que nous respectons comme un grand maître dans l'art de la santé, ne l'est-il pas aussi dans la langue grecque? GALIEN a une éloquence qui lui est propre. ALEXANDRE DE TRALLES à la sienne, & les amateurs de l'Arabe avouent qu'il n'est nulle part aussi pur que dans les écrits des Médecins.

Il paroit donc au premier coup-d'œil, par ce que je viens de dire, qu'une ma-tiere aussi abondante auroit été facile à traiter; mais un examen plus attentif m'en a fait juger tout autrement, & laiffant ce beau sujet à des hommes supérieurs, j'en ai cherché un, dans la pratique même de la médecine, qui pût yous plaire par lui-même, & qui ne

#### 12 DE LA SANTÉ

demandât qu'à être exposé simplement. Le laboureur parle de ses bœuss (a), le matelot des vents; Médecin appellé à parler devant une Compagnie savante, j'ai cru pouvoir espérer de l'intéresser en l'entretenant de la fanté des Gens de Lettres.

§. 2. Il y a long-tems qu'on a remarqué que l'étude des seiences étoit peu favorable à la fanté du corps; & CELSE, après avoir averti les Gens de Lettres du danger de leur vocation, leur a donné des conseils pour y remédier. P L U-TARQUE, cet excellent juge de ce qui mérite le nom de bon & d'honnète, alloit plus loin, & vouloit non-seulement que les Savans fissent usage des préceptes de la médecine, mais même qu'ils l'étudiassent; il trouvoit déraisonnable qu'ils confacrassent leur vie à des études souvent inutiles, tandis qu'ils négligent l'art de la fanté. Sans doute qu'ils ignorent, dit-il, que cet art précieux fut long-tems une partie de la philosophie, & que la médecine est furtout nécessaire à ceux qui épuisent leur

<sup>(</sup>a) De tauris dicit arator, navita de ventis.

Quod medicorum est promittunt Medici.

corps par des méditations forcées, &

par les veilles de la nuit.

§. 3. Les maladies des Gens de Lettres ont deux sources principales, les travaux assidus de l'esprit, & le continuel repos du corps; pour en tracer un tableau exact, il n'y a qu'à détailler les essets sunestes de ces deux causes.

§. 4. La Métaphysique recherche les causes de l'influence de l'esprit sur le corps, & du corps sur l'esprit : la Médecine s'occupe d'objets moins grands, mais peut-être plus certains, & sans remonter aux causes premieres de cette action réciproque des deux substances qui composent l'homme, elle se borne à observer attentivement les phénomènes qui en réfultent. L'expérience lui apprend que tel état du corps produit nécessairement tels mouvemens de l'ame, que tels mouvemens de l'ame produisent nécessairement tels mouvemens du corps; que tandis que l'ame est occupée à penser, une partie du cerveau est dans un état de tension qui le fatigue: elle ne porte pas plus loin ses re-cherches, & n'a pas besoin d'en savoir d'avantage.

L'union de l'esprit & du corps est en effet si forte, qu'on a de la peine à con-

cevoir que l'un puisse agir sans que l'autre se ressente plus ou moins de son action. Les organes des fens ébranlés transmettent à l'esprit le sujet de ses penfées, en ébranlant les fibres du cerveau; &, tandis que l'ame s'en occupe, les organes du cerveau font dans un mouvement plus ou moins fort, dans une tension plus ou moins grande; ces mouvemens fatiguent la moelle nerveufe : cette substance si tendre se trouve après une longue méditation aussi épuifee que l'est un corps robuste après un exercice violent. Quiconque a penfé fortement, une fois dans sa vie, a fait cette expérience sur soi-même; & il n'y a point d'homme de Lettres qui ne soit forti plusieurs fois de son cabinet avec un violent mal de tête, & beaucoup de chaleur dans cette partie, ce qui dépend de l'état de fatigue & d'échauffement dans lequel la moelle du cerveau se trouve; l'empreinte de cette fatigue fe fait aussi appercevoir dans les yeux, & si l'on considère un homme plongé dans la méditation, on voit que tous les muscles de son visage sont tendus, ils paroulent meme quelquefois en convullion; & M. KIRKPATRICK cite, dans la belle Préface qu'il a mise à la

tête de la traduction angloise de eet ouvrage, un fait qui doit trouver place ici. J'ai connu, dit-il, un gentilhomme d'un génie fort actif, qui, quand il pensoit fortement, avoit toutes les fibres de son front, & d'une partie de son visage, aussi visiblement agitées, que les eordes d'un claveein dont on joue très-vivement (a). PLATON avoit déja vu le danger d'une trop grande contension: Quand l'action de l'ame est trop forte, dit-il, elle porte au corps des secousses qui le jettent dans la langueur; si elle sait un effort dans de certaines circonstances, le corps s'en ressent, il est échaussé é assoibli. RAMAZZINI, célèbre Médecin Italien, a observé les mèmes maux : L'union de l'ame & du corps est telle qu'ils partagent réciproque-ment le bien & le mal qui leur arrive; l'esprit est incapable de s'occuper quand le corps est fatigué par les exercices excessifs; & une application trop soutenue à l'étude détruit le corps en dissipant les

<sup>(</sup>a) An Essay on diseases incident to literary and sedentary persons. Ec. With a preface and notes by J. KIRKPATRICK, 12, London 1769.

16

esprits animaux qui sont nécessaires à sa

réparation (a).

Ceux qui, sans être Médecins, étudient l'homme avec attention, ont fait les mêmes observations, & l'on trouve dans un ouvrage Anglois, très-bien fait & très-intéressant, un discours qui mériteroit d'être traduit en entier, mais dont la traduction entiere seroit déplacée ici; je n'en citerai qu'un fragment. La multitude qui vit du travail de son corps, dit l'ingénieux Auteur de ce difcours, s'imagine que l'étude ne fatigue point, mais c'est une erreur; penser est un vrai travail qui ne fatigue pas moins que celui du laboureur ou de l'artisan, Es qui n'en a pas les avantages; ce dernier donne de la santé, de la force, de la gayeté, un sommeil doux, un bon appétit; au lieu que les effets de la vie fiudieuse et sédentaire sont des maladies qui empoisonnent et accourcissent la vie, ôtent le sonmeil, font perdre l'appétit, et jettent dans une angoisse continuelle (b).

Pour comprendre ces influences du travail de l'esprit sur la santé du corps,

<sup>(</sup>a) Opera omnia, pag. 648.

<sup>(</sup>b) Adventurer, tom. 1, nº. 2.

il suffit de se rappeller 1°. un fait que j'ai déja indiqué, & que le sentiment apprend à toute personne qui pense & qui s'observe penser, c'est que le cerveau est en action pendant que l'on pense. 2°. Que toute partie du corps qui est en action se fatigue, & que, si l'action dure trop longtems, ses fonctions se dérangent, parce que tout organe affoibli ne fonctione plus réguliérement. 3°. Que tous les nerfs partent du cerveau, & de cette partie précifé-ment du cerveau qui est l'organe de la pensée, & qu'on appelle le sensorium commune. 4°. Que les nerfs sont l'une des parties principales de la machine humaine, qu'il n'y a aucune fonction à laquelle ils ne soyent nécessaires, & que dès que leur action est dérangée toute l'économie animale s'en ressent.

D'après ces principes simples, cha-cun sentira que quand le cerveau est épuisé par l'action de l'ame, il faut nécessairement que les nerfs souffrent, & que leur dérangement entraîne celui de la fanté, & détruise enfin le tempéramment sans qu'aucune autre cause étrangere y ait part. M. BONNET, qui a si bien observé l'homme physique & l'homme moral, a parfaitement connu

cette dépendance dans laquelle les sens sont du sensorium commune, & le sensorium commune, & le sensorium commune des sens; tout ce qu'il a écrit là dessus doit être lu, relu & médité. Ainsi je n'en rappellerai qu'une seule observation, mais décisive: On peut avoir éprouvé qu'une longue méditation fatigue l'organe de la vue, c'est aumoins ce que j'ai éprouvé plus d'une sois, se si l'organe de l'ouïe n'éprouve pas la même fatigue, c'est sans doute qu'il est

moins délicat (a).

S. 5. Les inconvéniens des livres frivoles sont de faire perdre le tems & de fatiguer la vue; mais ceux qui, par la force & la liaison des idées, élevent l'ame hors d'elle-même, & la forcent à méditer, usent l'esprit & épuisent le corps; & plus cette action a été vive & soutenue, plus les suites en sont sunestes. Tout nous fatigue à la longue, dit M. DE MONTESQUIEU, & surtout les grands plaisirs. Les sibres qui en ont été les organes ont besoin de repos; il faut en employer d'autres, plus propres à nous servir & distribuer, pour

<sup>(</sup>a) Palingénésse Philosophique, tom. 1, pag. 135.

ainsi dire, le travail (a). MALLE-BRANCHE sut saissi d'une palpitation violente en lisant l'Homme de DESCARTES; Madame DACIER récitant à un de ses amis les adieux d'HECTOR à Andromaque, en sut si affectée qu'elle perdit l'usage de ses sens (b), & il y a maintenant à Paris un Professeur de rhétorique qui se trouve mal à la lecture des beaux endroits d'HOMERE (c).

Dans ces cas la forte tension de l'esprit produit un dérangement marqué & promt dans le corps; Mr. DE SAUVAGES a vu une fois le contraire, mais cet exemple même prouve également l'influence réciproque des deux substances, c'est celui d'un Noble Génois qui présentoit ses accès de convulsion, & pouvoit les prévenir par une forte contention d'esprit; (d) il est aisé de comprendre cet esset qui confirme d'autant mieux mes principes, que cette violence opposée à la violence

<sup>(</sup>a) Petit porte-feuille, pag. 113.

<sup>(</sup>b) CARTAUD DE LA VILLATE, essai sur le goût, pag. 95.

<sup>(</sup>c) LORRY, de melancholia & morbis melanchol. tom. I.

<sup>(</sup>d) Nofolog. method. Class. 4, art. 19, tom. 1, edit. 4°, pag. 579.

eut des suites funestes, puifque le ma-

lade mourut maniaque.

§. 6. Le cerveau qui est, si l'on veut me permettre cette comparaison, le théatre de la guerre, les nerfs qui en tirent leur origine, & l'estomac, qui a beaucoup de nerfs très sensibles, sont les parties qui soussirent ordinairement le plutôt & le plus du travail excessif de l'esprit; mais il n'y en a presque aucune qui ne s'en ressente, si la cause continue

longtems à agir.

S. 7. Mr. Van Swieten parle d'un homme de mérite dont les veilles littéraires (a) avoient détruit la fanté: il éprouvoit des étourdissemens dès qu'il écoutoit avec attention une histoire, un conte frivole; il étoit dans des angoisses violentes toutes les fois qu'il s'efforçoit de rappeller dans sa mémoire quelque chose qu'il avoit oublié; souvent même le cœur lui manquoit par degrés, & il éprouvoit une sensation pénible de lassitude. Ce qu'il y avoit de plus sâcheux, c'est qu'il ne pouvoit s'arrêter dans cette recherche involontaire; quelqu'essort qu'il sit pour la suspendre, il falloit mal-

<sup>(</sup>a) C'est ce que les anciens appelloient lucubrationes.

gré lui qu'il la continuât jusqu'à ce qu'il

se trouvât tout à fait mal (a).

PECHLIN parle d'un favant distingué, qui, toutes les fois qu'il avoit travaillé avec beaucoup de tension, sentoit diminuer ses forces & tomboit enfin dans une défaillance qui ne se dissipoit qu'en le mettant au lit (b).

M. VIRIDET, mon concitoven, a connu une femme qui étoit attaquée d'une colique violente toutes les fois qu'elle s'appliquoit à quelque chose (c); & un auteur moderne parle d'un homme dont le bras enfloit considérablement dès qu'il pensoit ou qu'il éprouvoit une senfation vive (d). J'ai été consulté par un gentilhomme Anglois, qui, étant à Rome, se livra si fort à l'étude des mathématiques qu'au bout de quelques mois il ne put plus se servir de ses yeux

(d) M. BORDEUX, prix de l'Acad. Chir,

t. 6. p. 199.

<sup>(</sup>a) Commentar. in Boerhaav. aphor. t. 3. p. 413.

<sup>(</sup>b) Observationes. L. 3. obs. 6. (c) Traité du bon chile, t. 2. p. 647. Cet ouvrage peu connu, quoiqu'il ait déja paru en 1735, peu de tems avant la mort de l'auteur, mériteroit, par le nombre de bonnes observations qu'il contient, de l'être davantage.

quoiqu'on n'y remarquât aucun vice extérieur. Il se fit lire; mais bientôt il ne put plus se servir de son cerveau, ni même soutenir quelques minutes la con-

versation la plus indifférente.

Mon ami, Mr. ZIMMERMAN, rapporte un autre exemple de l'épuisement littéraire trop intéressant pour l'omettre ici: un jeune gentilhomme Suisse, dit cet habile médecin, donna tête baiffée dans l'étude de la métaphyfique, bientôt il fentit une lassitude d'esprit, à laquelle il opposa de nouveaux efforts d'application, ils augmenterent la foiblesse, & il les redoubla. Ce combat dura six mois, & le mal augmenta au point que le corps & les sens s'en ressentirent. Quelques remedes rétablirent un peu le corps, mais l'esprit & les sens tomberent par une gradation insensible dans l'état de stupeur le plus complet. Sans être aveugle, il paroissoit ne pas voir; sans être sourd, il paroissoit ne pas entendre; fans être muet, il ne parloit plus. Du reste il dormoit, buvoit, mangeoit sans goût & fans dégoût, fans demander & fans refuser. On le crut incurable, & on ne lui donna plus de remedes; cet état dura un an. Au bout de ce tems on lut devant lui une lettre à haute voix, il tressaille, se plaint sourdement & appuie sa main sur l'oreille; on s'en apperçoit & on lit plus haut; alors il crie & donne des signes de la douleur la plus aiguë; on réitere l'expérience, & le sens de l'ouie est racheté par la douleur. Tous les autres sont rachetés successivement de la même façon; & au retour de chaque sens on remarqua une diminution dans la stupidité; mais l'épuisement & les douleurs le mirent pendant longtens aux portes de la mort; enfin la nature l'emporta presque sans aucun secours de la médecine; il se rétablit entiérement, & est aujourd'hui un de nos meilleurs philosophes (a). Il est impossible d'expliquer ces phénomenes autrement que par le vice des nerfs, & par l'influence que l'ame a fur eux.

<sup>(</sup>a) Cette observation est tirée d'un chapitre fur les essets de la contention d'esprit que M. ZIMMERMAN a mis dans son traité de l'expérience en Médecine, & qu'il avoit bien voulu traduire en ma faveur après la première édition de ce petit ouvrage; ce morceau est plein de choses utiles, dont je ferai encore usage. Tout cet excellent ouvrage vient d'être publié en françois, & sera lu avec le plus grand intérêt, non seulement par les Médecins, mais par toutes les personnes éclairées. in-12. 3 volum. Lyon 1774.

§. 8. Quant à l'action de l'ame sur l'estomac, elle se démontre tous les jours par des expériences que chacun peut vérisser soit même. L'homme qui pense le plus est celui qui digere le plus mal, toutes choses égales d'ailleurs; celui qui pense le moins est celui qui digere le mieux. On voit très-fréquemment des sots boire & manger beaucoup sans s'incommoder, quoiqu'ils menent une vie sédentaire, & qu'ils ne soient pas d'une constitution plus robuste que d'autres. Combien y a-t-il au contraire de gens d'esprit dont les digestions sont pénibles & laborieuses, quoiqu'ils soient d'un bon tempérament, & qu'ils sassent de l'exercice?

Cette même loi de l'organisation du corps humain, qui fait que les vomissemens sont un des premiers symtômes de la lésion du cerveau après les coups reçus à la tête, se retrouve dans toutes les irritations de cet organe; le degré de l'effet est toujours proportionné à celui de la cause; & s'il est rare que le travail de l'esprit soit porté au point de produire sur les ners que produiroit un coup violent, cela n'est cependant pas sans exemple; un homme plein de génie, qui s'est livré

## DES GENS DE LETTRES. 25

livré au travail avec une ardeur excessive, me disoit, il n'y a pas longtems, qu'après avoir travaillé avec feu pendant plusieurs heures, parce qu'il trouvoit les forces de son amc exhaltées, il sentit tout à coup sa tête s'affoiblir, scs idées devinrent confuses, il no saississi plus rien, il prit mal au cœur & eut plusieurs vomissemens. Mon illustre ami M. Pom-ME parle d'un homme de Lettres qui s'étoit tellement affoibli l'estomac par les études, qu'il avoit des vomissemens d'abord après le repas (a), & j'ai été confulté par un ecclésialtique qui ne fait aucune digestion les jours où il étudie beaucoup.

Il est très-ordinaire que les personnes qui s'occupent longtems avec application perdent tout à fait l'appétit, & un gentilhomme Danois, que sa mauvaise santé avoit amené ici en 1768, éprouvoit cela d'une façon si marquée, que, quand il avoit été forcé de s'occuper plus d'un certain nombre d'heures, ses gens ne servoient point son repas; il lui auroit été impôssible de manger, & il ne pouvoit se tirer de l'anéantissement dans

<sup>(</sup>a) Traité des vapeurs hystériques, p. 248.

lequel il se trouvoit qu'en prenant un fort exerciee à eheval qui lui redon-

noit des forces & de l'appétit.

Cette fuite facheuse des études sorcées est une de celles qui a été le plus constamment observée. ARISTOTE étoit obligé d'avoir toujours sur l'estomac une veffie pleine d'une huile aromatique, & M. A. ANTONIN avoit tellement ruiné le sien, par la tension continuelle dans laquelle la régie de l'empire du monde & la eulture des lettres tenoient fon ame, qu'au rapport de GALIEN, son premier Médecin, il étoit exposé à des erudités, dont il ne pouvoit se guérir que par un jeûne de vingt-quatre heures, & un verre de vin chaud dans lequel on faifoit infufer quelques grains de poivre. Le mème Auteur nous a conservé l'histoire d'une femme, nommée ARRIA, qu'il aimoit beaucoup, & qui, en se livrant à une étude affidue de la Philosophie de PLATON, s'étoit aussi tellement affoiblie l'estomae qu'elle ne pouvoit plus prendre d'alimens, & avoit perdu ses forces au point qu'elle ne pouvoit plus se tenir que couchée sur le dos (a).

<sup>(</sup>a) De theriaca, ad Pisonem, cap. 2. Chart. t. 13. p. 932.

# DES GENS DE LETTRES. 527

Mr. BOERHAAVE, qui vécut longtems dans une ville où l'on cultive beaucoup les Lettres, dit que l'étude commence par détruire l'eltomac, & que si l'on n'y remédie, le mal peut dégénérer en mélancolie. Un manyais estomac, disoit un célèbre Médecin Portugais, suit les Gens de Lettres comme l'ombre suit le corps (a). J'ai vu moimême des malades qui ont été punis de cette intempérance littéraire, dabord par la perte de l'appétit, la cessation absolue des digestions, un affoiblissement général, qui en étoit l'esfet, l'amaigrissement, l'atrophie, ensuite par des spasmes, des convulsions, & enfin par la privation de tous leurs fens.

\$. 9. Bientôt, par un retour inévitable, le mal que l'esprit a fait au corps retombe sur l'esprit même, parce que l'Etre suprême a voulu qu'aussi longtems que ces deux substances courroient la même carrière, les travaux de l'esprit sussent dépendans jusques à un certain point de la fanté corporelle; cette vérité a toujours été reconnue.

<sup>(</sup>a) AMATI Lusitani curat. Medica. p.

PLINE le jeune a dit énergiquement que les étayes du corps étayoient l'esprit (a), & DEMOCRITE avoit dit longtems avant lui: La force de l'esprit augmente avec la santé; lorsque le corps est malade, l'esprit ne peut vaquer à la méditation (b). Il n'est donc pas éton-nant qu'il s'assoiblisse, après avoir épuifé le cerveau & affoibli les nerfs. Qu'on ne m'objecte point la conduite de PLA-TON qui choisit pour son auditoire un séjour mal-sain, dans l'idée que sa fanté étant moins robuste son esprit en feroit plus propre aux méditations. La conduite de PLATON, dans ce cas, étoit opposée à sa doctrine générale, & relative à sa constitution volumineuse & disposée à l'embonpoint; ce qui lui faisoit souhaiter d'avoir la fièvre pour maigrir. Qu'on ne m'objecte point non plus quelques hommes de Lettres très-valétudinaires, & dont la tete se soutient dans la plus grande force; parce que si l'on fait un examen attentif de leur fanté, on verra que les

<sup>(</sup>a) Epift. lib. 2. epift. 9.
(b) tpift. ad HIPPOCRAT. FOES. t. 2. p. 1288.

dérangemens qu'elle éprouve n'ont point leur siège dans le cerveau ou dans les nerfs, qui, ayant quelquesois une sorce native très-grande, ne sont que peu ou point dérangés par les dérangemensdes autres organes, & restent en état de se prêter aux sonctions de l'ame.

§. 10. Les premiers symptomes qui caractérisent l'affoiblissement du genre nerveux sont une espèce de pusillanimité qu'on ne connoissoit point auparavant; la défiance, la crainte, la triftesse, l'abbattement, le découragement: Phomme qui avoit été le plus intrépide vient à tout craindre; la plus légère entreprise l'effraye; le plus petit événement imprévu le fait trembler; la plus légère indisposition lui paroit une maladie mortelle, & la mort est une idée affrense qu'il ne soutient point. Il y a eu des tyrans qui ont condamné à la mort des Philosophes qu'ils haïisoient, mais ils n'ont pu la leur faire eraindre; combien auroient-ils été plus eruels, si en leur accordant la vie, ils eussent pu leur inspirer les craintes qui sont le tourment des hypocondriaques? On voit tous les jours les Gens de Lettres, chez lesquels eette maladie commence à germer, obligés

d'abandonner leurs livres chéris; leurs nerfs, en s'affoiblissant, les rendent incapables d'attention; ils perdent la mémoire; leurs idées s'obscurcissent; des chaleurs de tête, des palpitations, un accabiement général, la crainte de mourir subitement, font tomber la plume de leur main. Le repos, des nourritures sueeulentes, l'exerciee, leur rendent une partie de leurs forces, ils retournent à leurs livres, & font encore forcés à les quitter. La journée s'écoule dans ces alternatives; le foir ils font fatigués, abattus, ils fe mettent au lit, passent une mauvaise nuit; la mobilité de leurs nerfs les empêche de dormir, & souvent les met hors d'état de penser. Je connois un jeune homme qui, s'étant livré opiniatrement à des études philosophiques, ne peut plus ouvrir un livre sans éprouver une convultion des mufcles de la tête & du vifage, il lui femble alors qu'on lui scrre la tête avec des cordes. Il seroit inutile d'accumuler un plus grand nombre d'exemples qui grossiroient cet ouvrage sans rien ajouter à la démonstration déja trop complette du danger des études opiniatres, & de ses funestes influences fur la force du genre ner-

## DES GENS DES LETTRES. 31

veux. Le travail du cabinet, dit Mr. ROUSSEAU, rend les hommes délicats, affoiblit leur tempéramment; Es l'ame garde difficilement sa vigueur quand le corps a perdu la sienne. L'étude use la machine, épuise les esprits, détruit les forces, énerve le courage, rend pusillanime, incapable de résister également à

la peine & aux passions (a).

§. II. Les travaux de l'esprit ne produisent pas seulement l'assoiblissement & la mobilité excessive du genre nerveux, mais aussi les maladies de ners les mieux earactérisées & les plus graves. Galien a vu un Grammairien qui tomboit en épilepsie toutes les sois qu'il méditoit prosondement, ou qu'il enseignoit avec chaleur (b). Et Pechlin connoissoit une Dame qui avoit aussi une légère ataque d'épilepsie dès qu'elle lisoit ou qu'elle écrivoit avec attention (c). J'ai vu moi-mème, & Mr. Van Swieten a fait la même

B 4

283.

<sup>(</sup>a) Préface de Narcisse, œuvr. divers. t. 1. p. 172.

<sup>(</sup>b) De locis affett. 1. 5. c. 6. Charter. t. 7. p. 492.

<sup>(</sup>c) Observ. medic. phys. 1. 2. obs. 29. p.

observation, j'ai vu des enfans de la plus grande espérance que des maîtres durs & imprudens sorçoient d'étudier sans relâche, devenir épileptiques pour la vie. Mr. Hofman parle d'un jeune homme qui tomboit en épilepsie pour un moment, toutes les sois qu'il satiguoit son esprit ou sa mémoire; d'ès qu'il cessoit d'étudier, les palpitations cessoient, & il recouvroit la santé (a). Le célèbre Petraarque paya du même prix son amour pour les Lettres.

§. 12. Outre les maladies de nerfs que cause l'étude, en dérangeant les nerfs elle produit une infinité d'autres maux. Un célèbre Mathématicien dont la conduite avoit toujours été irréprochable, & qui étoit sujet à une goutte héréditaire, en hâta l'accès en s'appliquant trop à la solution d'un problème difficile (b). Et Mr. Leibnitz, l'un des hommes les plus savans qui ayent jamais vécu, sut tourmenté les dernieres années de sa vie par cette maladie qui étant devenue anomale se porta sur

<sup>(</sup>a) Medicin. ration. de epileps. §. 19.

<sup>(</sup>b) VAN SWIETEN t. 4. p. 305.

les nerfs, & lui oecasionna des convulfions peu d'heures avant sa mort (a). On fait l'accident singulier arrivé à Mr. le Chevalier d'EPERNAY; après quatre mois de travaux assidus, il perdit fans aueun symptome de maladie, la barbe, les cils, les foureils, enfin les cheveux & tous les poils du corps (b). Ce phénomène s'explique aisément par le manque de nourriture dans les pe-tits bulbes qui servent de racine aux poils; manque de nourriture qui pou-voit avoir trois causes: 1°. le dérangement des fonctions de l'estomae, premier organe de la digestion & de la nutrition; 2°. la diminution de l'action des nerfs qui ont tant de part à la nutrition, & qui, étant occupés par la tension de l'esprit, devoient mal fonctionner pour le corps; 3°. cette petite fièvre, à laquelle quelques Gens de Lettres sont sujets, & qui, détruisant la lymphe nourriciere, les rend páles, maigres, & les jette enfin dans le dépérissement & la confomption; fièvre qui dépend elle-mème

(b) Gazette de France, 23 février 1763.

<sup>(</sup>a) BRUCKERI vita LEIBNITZII §. 24. opera omn. t. 1. p 98.

de ce que quelquefois une forte con-tension d'esprit anime l'action du cœur & en rend les battemens plus fréquens; plus ordinairement de ce que la digestion se faisant mal, & le chile étant mal élaboré il irrite les organes de la eirculation, ce qui produit la fièvre, &, si ceux de la respiration sont foibles & sensibles, une toux qui jointe à la fièvre peut dégénérer en fièvre lente & en étifie, mais qui ne veut point être traitée par les remèdes rafraichissans, ni par ceux qu'on appelle ordinairement bechiques, & qui augmenteroient la cause du mal. J'en ai guéri par le seul usage de la rhubarbe, & c'est sans doute dans cette espèce d'étilie, si on lui donne ce nom, dans laquelle les eaux chaudes de Cauterets, les eaux appellées chaudes, & les bonnes sont si vantées, & dans laquelle toutes les eaux analo-gues opèrent tout aussi savorablement, quand elles sont bien dirigées.

Sans vice même dans la poitrine, sans fièvre marquée, le manque de nutrition peut être tel que maigriffant & perdant leurs forces journellement, ils s'éteignent, sans maladie décidée, à la force de l'âge; quelquefois le mésentère s'engorge, & alors les progrès du mal sont

# DES GENS DE LETTRES. 35

plus rapides. Ce dépérissement succesfif, fans aucune supuration & sans fièvre, est un des cas dans lesquels les baumes thérébentinés réuffiffent le mieux, & j'en ai vu quelquefois des éfets bien marqués: mais dès qu'il y a de la chaleur, de la fièvre & de la toux, ils cessent d'ètre utiles. Trop fouvent le mal parvient rapidement, fans qu'on s'en doute, à un point de dépérissement tel que tous les secours font absolument inutiles. J'ai vu, il y a trois ans, l'ami le plus cher à mon cœur, périr à l'age de 54 ans, avec tous les caractères de la caducité de corps la plus complette, & telle que je l'ai vue rarement, même chez des nonagénaires, mais avec toute la force de fa tête & toute la finesse de ses sens. Si le génie le plus vaste, l'ame la plus élevée & la plus honnète, le cœur le plus bienfaifant, l'ardeur la plus vive pour le bien public, l'imagination la plus brillante & la plus gaye, l'esprit le plus juste & le plus aimable, les connoissances les plus étendues, si tous ces dons, dis-je, étoient des titres pour un longue vie, Mr. DE BRENLES auroit été, jusqu'à l'âge le plus avancé, l'honneur de sa patrie, le conseil le

Bб

plus éclairé & le plus intègre de ses concitoyens, l'ennemi le plus redoutable de la chicane, un flambeau dans l'Académie, le guide & le modèle des jeunes gens, le meilleur des amis, les déliees de la fociété: mais avec autant d'habileté, de réputation & de désir d'être utile, il ne put ni éviter d'être employé dans une multitude d'affaires, ni se soustraire au travail qu'elles exigeoient, lors même qu'il sentoit que ce travail excédoit ses forces, & qu'il en étoit la victime.

Confulté sur tous les cas de jurisprudence un peu importans, de tout le pays & même des pays voisins, s'en occupant avec le plus grand intérêt, parce que son premier but, dans tou-tes les difficultés, sut toujours de les terminer sans procès, & il eut souvent cette satisfaction; chargé fréquemment des affaires du publie, parmi lesquelles il y en a souvent de très-épineuses, telles que le font celles dans lesquelles il s'agit de la discussion des droits du Prince & des droits des villes, ou des droits des villes & des prétentions des particuliers; occupé pendant un tems affez long, & occupé avec ce zèle qu'exigeoit la confiance flatteuse qu'on lui

# DES GENS DE LETTRES. 37

avoit témoignée, à arranger les difficultés longues, compliquées, peut-être mal connues & mal préfentées, survenues entre un grand Roi & des sujets souverains; obligé de chercher péni-blement la lumière derrière tous les obstacles interposés qui l'empéchoient d'arriver jusqu'à lui (a); chargé par le Monarque, après la pacification, de former un code de Loix pour un pays qui n'en a point encore (b); attaché depuis longtems à une charge de judicature; promu depuis peu à la chaire de Droit de cette Académie, & rempli du désir d'inspirer aux jeunes gens, qui y font leurs études, une émula-tion, des principes, des goûts, des connoissances qui pussent les rendre vé-

<sup>(</sup>a) L'histoire de cet arrangement mériteroit peut-être autant d'être publique que celui de négociations bien plus considérables par leurs objets, mais qui ne servent pas autant à faire connoître les mobiles & les ressources des hommes.

<sup>(</sup>b) Tous ceux qui ont connu M. DE BREN-LES feront persuadés comme moi, que c'est un vrai malheur pour la jurisprudence qu'il soit mort avant la confection de ce code.

ritablement utiles; ne négligeant point l'étude du droit & la culture des lettres : donnant tous les jours des foins à l'éducation de sa famille, parce qu'il étoit persuadé que les devoirs de père font les plus facrés, sa fanté dut nécessairement souffrir de tant de travaux, dans lesquels il portoit toujours ce feu qui lui étoit nature!; il y a longtems qu'elle avoit commencé à s'altérer : une maladie violente qu'il eut à Berne, il v a plusieurs années, après un travail pénible dans un voyage entrepris pour les intérêts du public, lui portèrent une atteinte dont elle ne s'étoit jamais entiérement remise.

Sensible, comme il l'étoit, aux charmes de l'honnèteté & de la vertu, il a peutêtre été souvent trop affecté de tout ce que bien des gens, vus de près dans les matières d'intérêt, offrent de révoltant à l'homme vrai & droit, dont la vue de la méchanceté déchire le cœur, comme la cause physique de la douleur déchire les nerfs; j'ai vu fouvent le sien serré par l'indignation, & couroncé de la nécessité d'ètre armé & en garde contre les surprises de la fausseté masquée sous l'apparence de la bonhomie; & ce genre de peine, plus particuliérement attaché à sa vocation, n'a pas peu contribué sans doute à user des ressorts que la seule contention d'esprit n'auroit peutêtre pas encore détruit. L'application tue d'autant plus promtement qu'on a déja perdu plus de force; il y a une époque où les progrès du dépécissement sont rapides; Mr. de B. en retardoit un peu la marche par les plus grands ménagemens de régime, mais enfin ils devinrent inutiles. Des accès de fièvre irrégulière, qui n'étoient que les vains éforts d'une nature luttante contre les désordres que cause, dans toute la machine, un affoiblissement aussi total, l'attaquèrent en Valais; il revint chez lui, & chaque accès enlevant une partie de ses forces, il résista peu, & finit tranquillement, sans aucune agonie, en se félicitant d'entrer dans une sueur qu'il crut salutaire, & qui fut le dernier éfort de cette nature épuifée par les feuls travaux de la tête (a).

<sup>(</sup>a) Cinq ou fix heures avant sa mort, nous avions causé lui, madame son épouse & moi, pendant une heure, & il avoit autant de force & de netteté dans les idées que quinze ans aupravant, son imagination étoit la même; il fit en ma présence tous les efforts possibles

Cette crisc fera grand plaisir à mon ami, furent ses derniers mots; il expira en

finissant de les prononcer.

Qu'on pardonne à ma juste douleur ce portrait foible, & déplacé peut - être, d'un ami bien digne d'être peint micux & plus en détail; voilà les hommes qu'il faudroit faire connoitre aux autres hommes; voilà le véritable favant, celui qui n'a acquis les connoissances les plus étenducs que pour les faire servir au bien général; voilà par là même celui que les lettres doivent célébrer. On imprime tous les jours les éloges des hommes les plus médiocres, de gens qui n'ont souvent d'autre mérite que celui d'avoir prononcé quelques foibles discours académiques, d'avoir compilé vingt brochures pour en faire une, d'avoir donné un nouveau titre à quelque livre oublié & fait pour l'être, & l'on ne loueroit pas l'homme rare

pour figner un mémoire important, auquel il avoit encore travaillé la veille, mais le tremblement étoit devenu si considérable qu'il n'étoit plus maître d'aucun de ses mouvemens, cette simple signature fut un travail long & pénible; il en sentoit l'importance; il la fit avec gayeté..

## DES GENS DE LETTRES. 41

qui faisoit honneur à l'humanité, parce qu'il n'a point fait gémir les presses; le mérite d'être auteur seroit-il donc le seul qui dût être consacré par un éloge littéraire (a). Quelle erreur & quel préjugé funestes? Présenter, comme modèles, les morts dignes d'en servir, leur rendre un juste tribut d'admiration, de reconnoissance & de regrets; exciter, par cet hommage, chez ceux qui leur survivent, l'émulation

<sup>(</sup>a) M. DE BRENLES n'avoit fait imprimer qu'une differtation très - intéressante sur une question relative aux droits des ambassadeurs. Num legati exempti sint à jurisdictione criminali ejus ad quem ntissi sunt; quelques mémoires destinés principalement à l'information des juges & l'éloge de feu M. DE Bo-CHAT; ce n'est pas dans ces petits ouvrages qu'on peut trouver tout le développement de fon génie & de ses connoissances, aussi je ne l'ai point envisagé comme auteur, mais on y voit ce qu'auroient été des ouvrages qu'il auroit destinés à l'instruction du public. Il avoit fait traduire de l'allemand & imprimer, peu de tems avant sa mort, les Principes du droit naturel de M. CLAPROTH, professeur à Gœttingen, dont il faisoit grand cas, & qu'il regardoit comme un des meilleurs ouvrages en ce genre.

# 42 DE LA SANTÉ

de la gloire & de la vertu; émulation qui feule mène à tout, & qui devroit être la base de tout système d'éducation (a), voilà fans doute quel est ou quel doit-être le but de tous les éloges sunèbres; & qui y auroit plus de droit que l'illustre ami dont la perte me sera

(a) On me faura gré de placer ici, & on ne le trouvera sans doute pas trop étranger à la matiere, un fragment précieux de lettre d'une des femmes de l'Europe qui a le plus d'esprit & de force dans l'esprit, qui connoît le mieux les hommes & qui a le plus pensé .... "Tous les ouvrages composés sur l'éducation n'ont parlé que des accessoires, & n'ont pas dit un mot du principe; je crois qu'il n'y a qu'une maniere d'élever qui remplit toutes les vues qu'on peut avoir, inspirer un amour passioné de la vertu & de la gloire, & laisser le penchant décider de la vocation; 22 avec cet amour dont je parle, quelque pro-22 festion qu'on embrasse on veut s'y distinguer & acquérir les connoissances qui peuvent 99 conduire à ce but; si l'on trouve un naturel capable de s'enflammer de cette passion qui remplit l'ame plus que toutes les autres, l'on n'a plus à s'embarasser de rien, & si celui qu'on éleve n'en est pas susceptible, tous les foins qu'on pourroit lui donner n'en feront jamais qu'un homme vulgaire qui ne vaut pas la peine de s'en tourmenter tant. &c. 23

toujours récente, & dont il m'a été doux de m'oecuper un moment avec des lecteurs que j'aime à supposer ca-

pables de fentir cette perte.

§. 13. Pour se faire une idée des éfets d'une méditation trop forte, on peut la regarder comme une ligature qu'on a apliquée à tous les nerfs & qui, en suspendant leur action, produit le même éfet dans toute la machine qu'une ligature, plus ou moins ferrée, appliquée à un rameau de nerf, produiroit sur les parties à laquelle ce rameau se distribue. La méditation affoiblit aussi comme feroient des évacuations excessives, qui appauvrissent le corps, le jettent dans l'épuisement, atténuent trop les humeurs, & produisent une trop grande mobilité de nerfs. Les faignées, les lavemens, les falivations trop copieuses, les urines abondantes, en un mot, toute évaeuation exeessive, en assoiblissant l'action des vaisseaux & en diminuant trop la quantité des humeurs, empêchent le fluide nerveux ou les esprits animaux, dont dépend toute l'action des nerfs, d'ètre préparés dans le cerveau. La méditation, en tenant les nerfs dans un état d'action trop soutenue, dissipe trop

de ces esprits & empêche aussi le cerveau de les préparer, ainsi dans l'un ou l'autre cas ce fluide précieux qui est la fubstance la plus pure, la plus travaillée de toute la machine humaine, la plus nécessaire à nos fonctions, manque & est alterée, ce qui produit une multitude de désordres. Mais il y a cette différence bien essentielle entre l'affoiblissement des nerfs causé par des évacuations trop abondantes ou des travaux forcés du corps qui épuisent aussi en diffipant trop d'esprits animaux, & celui qui vient de la tension d'esprit, c'est que la première de ces causes empêche en éfer, pour un tems, la féparation suffisante de cette liqueur précieuse, mais n'en dérange point les organes; au lieu que la feconde, les travaux de l'esprit, attaquent l'organe même, comme je le développerai mieux plus bas. La première foustrait à la fabrique la matière à ouvrer, la seconde dérange les métiers même, & ce font ces dérangemens du cerveau, fruits de l'étude excessive que je dois examiner. Ils dépendent de trois loix de l'économie animale qui formeront autant d'articles.

§. 12. La premiere c'est que quand

l'ame longtems occupée a imprimé une trop forte action au cerveau, elle n'est plus maitresse de la réprimer; cet ébranlement se continue malgré elle, & réa-gissant sur elle lui fait éprouver des idées qui sont un vrai délire, parce qu'elles ne répondent plus aux impressions extérieures des objets, mais à la disposition intérieure du cerveau, dont quelque partie devient incapable de recevoir les nouveaux mouvemens que les sens lui transmettent. Le TASSE eut de fréquens accès de folie; mais je crois devoir remarquer que chez lui le dérangement étoit peut-être plutôt la suite du chagrin dans lequel différens événemens l'avoient jetté que des travaux littéraires, & il est aisé de voir que les plus beaux morceaux de ses ouvrages couloient de fource & lui coutoient peu; malheureusement l'imagination la plus brillante n'exclud pas cette foiblesse d'ame qui se laisse troubler par les événemens, & peu d'hommes apprennent à être forts; son mal commença par une mélancolie, qui devint enfin vécitable démence, mais toujours coupée par des intervalles lucides; il crut qu'il étoit enforcelé, & qu'il y avoit un esprit follet qui le suivait continuellement.

l'ai été confulté par un poète Anglois, dont l'application avoit prefqu'entiérement bouleversé les facultés; il passoit alternativement de la plus grande exhaltation au plus grand abattement, accompagné de la mélancolie la plus noire: pendant le tems de l'exhaltation il composoit avec enthousiasme, & étoit enchanté de ses compositions; cet état finissoit, celui de foiblesse, de tristesse, de mécontentement arrivoit, & tous ces vers, admirés deux jours auparavant, étoient trouvés détestables, & impitoyablement condamnés au feu. Le sujet du poeme dont il étoit occupé étoit (si je m'en rappelle bien ) Pierre le Grand; il avoit déja tiré pour plusieurs mille livres de fouscription, & dans ses momens calmes, qui étoient rares, cela ajoutoit au désespoir qu'il avoit de se voir condamné à ne composer que pour dé-truire; après plusieurs années de travail il n'existoit encore rien.

SPINELLO, fameux peintre Tofcan, ayant peint la chûte des anges rebeiles, donna des traits si terribles à Lucifer qu'il en fut lui-mème saisi d'horreur, & tout le reste de sa vie il crut voir continuellement ce démon

lui reprocher de l'avoir représenté sous une figure si hideuse. Mr. PASCAL, l'une des ames les plus fortes, après des travaux forcés & de profondes méditations, eut tellement le cerveau blessé qu'il croyoit avoir toujours à son côté un gouffre de feu; l'agitation perpétuelle de quelques-unes de ses fibres lui transmettoit sans cesse cette sensation, & fa raison, vaincue par ses nerfs, ne put jamais triompher de cette idée. Combien d'autres encore que leur esprit trop exhalté a entrainé pour jamais au delà des limites du vrai? L'on trouve souvent dans la vie des plus grands hommes des traits qui paroissent tenir de la folie. L'on admire le génie d'ARISTOTE & l'on ne comprend pas fa conduite avec P Y-THIAS; il est bien permis sans doute d'adorer sa femme sans ètre fou, mais lui offrir des facrifices elt un acte de vrai délire. Gaspard BARLOEUS, Orateur, Poete & Médecin, n'ignoroit pas tous ces dangers, il en avertifloit Souvent son ami Constant Hughens (a); mais il s'aveugloit fur lui-meme, &

<sup>(</sup>b) Nec litteras, lui écrivoit-il, nec verfus rescribe, ne in novum descrimen valetu-

fes études excessives lui affoiblirent tellement le cerveau, qu'il croyoit que fon corps étoit de beure : il fuyoit le feu avec soin; à la fin ennuyé de ses terreurs continuelles, il se précipita dans un puits. Je regretterai toujours un ami, également distingué par son génie & par son caractère, homme né pour les grandes choses, partagé entre l'étude des Lettres & de la Médecine, dont il auroit certainement avancé les progrès; les lectures, les expériences, les méditations l'occupoient jour & nuit; il perdit d'abord le sommeil, il eut ensuite des accès passagers de folie, enfin il devint tout à fait fou, & on eut bien de la peine à lui fauver la vie. J'en ai vu d'autres que les lettres avoient d'abord rendus frénétiques & maniaques, & qui ont fini par devenir tout à fait imbécilles; & je connois un homme plus grand encore par fes vertus que par sa haute naissance, qui s'étant livré pendant, douze heures continues à la composition d'un mémoire de

dinent dubium adducas. Facile enim ex attentione incalescent spiritus, hinc sanguis, hinc habitus corporis. BARLOEI Epist. lib. 1. ep. 4.

de la plus grande importance, tomba, après l'avoir fini, dans un délire total, qui dura jufqu'à ce que le fommeil eut calmé fes fens.

Les observateurs rapportent une infinité de traits semblables, & j'ai entendu dire à un témoin digne de foi que Pierre Jurieu, si fameux par ses disputes théologiques, ses écrits polémiques, & son commentaire sur l'apocalypse, avoit tellement affoiblison cerveau, que quoiqu'il conservat le bon sens à plusieurs égards, il attribuoit les fréquentes coliques, dont il étoit attaqué, aux combats que se livroient sans-cese sept cavaliers renfermés dans ses entrailles. On en a vu d'autres qui se croyoient une lanterne; quelques uns qui pleuroient la perte de leurs cuisses.

Les personnes qui sont le plutôt dérangées par les ésorts de l'ame sont celles qui s'occupent sans-cesse d'un même objet; il n'y a alors qu'une partie du sensorium qui soit tendue, & elle l'est toujours. L'action des autres ne la soulage point; cette partie se satigue & se détruit plutôt. Lorsqu'il n'ya dans le corps qu'un seul muscle ou qu'un petit nombre de muscles qui tra-

C

vaillent continuellement, le corps foufre beaucoup plus que si la même quantité d'action étoit repartie sur tous les muscles successivement; il en est de même du cerveau; lorsque ses différentes parties agissent l'une après l'autre, il se fatigue beaucoup moins; la partie qui se repose reprend des forces, tandis que les autres s'exercent: ce passage du travail au repos est le plus

fûr moyen de confervation.
J'ai vu une femme qui avoit paru très sensce jusques à l'âge de vingt-cinq ans, qui s'étant par malheur attachée à la secte des Herneutes ou Moraves, s'enflamma, se pénétra tellement de l'amour de Jésus-Christ, qu'elle appelloit son agneau, qu'elle ne put plus s'occuper que de cette seule idée, & fans autre cause, devint imbécille dans l'espace de quelques mois; elle ne conferva d'autre fouvenir que celui de son ami. Je la vis presque tous les jours pendant six mois, & dans toutes les visites que je lui sis, je n'obtins pour réponse à mes questions que ces seules paroles, mon doux agneau, qu'elle répétoit de demi-heure en demi-heure, les yeux baissés. Elle vécut ainsi pen-dant six mois, & mourut ensuite de

## DES GENS DE LETTRES. SI

dépériffement (a). Mais fans aller chercher des exemples plus loin, nous avons vu étudier dans cette Académie, il n'y a pas longtems, un jeune homme de mérite qui, s'étant mis dans la tête de découvrir la quadrature du cercle, est mort fou dans un hôpital

étranger.

S. 15. La feconde loi à laquelle le corps humain est sujet & de laquelle dépendent une partie des maladies de cerveau que l'étude occasionne, c'est que les humeurs se portent à la partie qui est en action. Mr. Morgagni a connu à Bologne un Savant à qui il prenoit un saignement de nez, lorsqu'il lui arrivoit le matin de méditer avant d'ètre levé (a). Quand le cerveau agit, il reçoit une nouvelle quantité de sang

(b) De sedibus & causis morborum, cap. 3.

S. 13.

<sup>(</sup>a) M. KIRKPATRICK nous apprend dans une note de la traduction angloife, que le fanatisme des sectes est, en Angleterre, une cause fréquente de suicides; & il demande en même-tems, si cet horrible esset de cet esprit de sectes, ne prouve pas évidemment combien il est opposé à celui de la véritable religion. P. 35.

qui, donnant trop de ton & de mouvement aux vaisseaux, produit ce sentiment de douleur & de chaleur dont j'ai parlé, & d'autres maux plus funestes, suivant les différentes dispositions du cerveau, du fang & le concours des circonstances étrangeres. Telles sont les tumeurs, les anevrismes, les inflammations, les suppurations, les squirres, les ulcères, l'hydrocephale, les maux de tête, les délires, les affoupiffemens, les convulsions, la léthargie, l'apoplexie, les insomnies qui tourmentent les Gens de Lettres, & qui, si elles durent, ouvrent la porte à une infinité de maladies de l'esprit & du corps.

FERNEL parle d'un savant, sujet à un mal de tête intolérable au sommet de la tête, qu'on auroit couvert du doigt, & dans le crane duquel on trouva la dure mere épaissie & enslammée dans l'endroit où la douleur s'étoit fait sentir. Mr. Lieutaud qui a éclairé toutes les parties de la Médecine, qui l'a enrichie de plusieurs excellens ouvrages, & qui, depuis la publication de la premiere édition de cette dissertation, s'est acquis des droits éternels à la reconnoissance de tous les Méde-

## DES GENS DE LETTRES. 53

cins éclairés, par la publication de son anatomie pratique, que ses seules obfervations rendroient un ouvrage bien précieux; Mr. LIEUTAUD, dis-je, me fournit un eas très-propre à mettre fous les yeux la vérité de ee triste tableau. Un jeune homme de vingt-einq ans, extrêmement attaché aux études, fut saisi, après un travail opiniatre, d'une fièvre aigue accompagnée du mal de tête le plus eruel ; le einquieme jour il tomba dans un délire que rien ne put ealmer, & il mourut le septie-me. L'on trouva dans le eadavre les vaisseaux du plexus ehoroïdes extrêmement engorgés de fang; & les ventri-cules remplis de férosité aussi bien que les autres parties du eerveau (a). Mr. ZIMMERMAN éprouva un aecident qui démontre aussi très-bien combien la grande tension d'esprit détermine le sang au eerveau, je le communiquerai tel qu'il me l'écrivit il y a plus d'un an. "Chargé avant-hier de composer

<sup>(</sup>a) Historia anatomico medica, l. 3. obs. 164. t. 2. p. 184. Cet excellent ouvrage devroit être continuellement entre les mains des Médecins. Nocturna versate manu, versate diurna.

un mémoire très-intéressant pour notre public & qui pressoit, je résolus de l'expédier sur le champ; je m'y 22 livrai avec une ardeur étonnante. Je 33 fis toutes les recherches nécessaires & je composai le mémoire dans l'espace de quatre heures. Je me couchai bien portant, mais avec l'esprit plus animé que je ne l'ai eu depuis très-longtems. Je dormis, mais hier en me levant, j'eus un ma! de tête comme je ne croyois pas qu'il y en eut dans la nature. J'étois presque hors de mes sens, & il ne me restoit de , jugement que pour me dire, voila l'éfet d'une trop forte contention d'esprit. Le mal alla en augmentant jusques à midi. La crème de tartre, les bains de jambe très-chauds, les laits d'amande, & de petites prises de kina m'ont guéri".

Après de longues méditations, M. BOERHAAVE eut une infomnie qui dura fix femaines; il étoit en même tems si indifférent sur tout, que rien ne pouvoit l'intéresser (a). Qui ne connoît pas ce sommeil inquiet qui succede au travail

<sup>(</sup>a) Praelection. ad institut. t. 7. p. 145.

& qui oft accompagné d'un fentiment incommode de tension & de pesanteur

dans la tête?

Unc légere irritation du cerveau suffit pour produire l'infomnie; une irritation plus forte produit des convulsions, les maladies soporcuses; portée au plus haut degré, elle produit l'apoplexie, mort trop ordinaire aux Gens de Lettres. Ils sont punis par la partie qui a péché; l'étude en produisant le double mauvais effet d'affoiblir le cerveau, & d'y déterminer une plus grande quantité d'humeurs en amène à la fin les maux les plus fâcheux, qui se déclarent souvent quand d'autres circonstances concourent pour porter beaucoup de sang à la tête.

On a vu plus d'une fois de grands Prédicateurs & des Professeurs illustres mourir dans leur chaire même, comme cela arriva à Leipsic au célèbre Curtius. Tite-Live nous a conservé l'histoire du Roi Attale, qui, exhortant les Béotiens à faire alliance avec les Romains, mourut au milieu de son discours; & à Bâle, dans une cérémonie académique, un des candidats qui s'étoit déja fatigué par de longues études préliminaires, fit encore de si grands efforts pendant la cérémonie pour réciter son

C 4

discours, qu'il tomba en apoplexie &

mourut fur le champ (a).

l'ai vu moi-même un Pasteur respectable, qui, ayant prèché un jour de Pentecôte longtems & avec force, commença à trembler en distribuant la fainte Cène, bégaya, tomba dans le délire & ensuite en apoplexie, & delà en enfance, dans laquelle il resta jasqu'à sa mort, qui n'arriva que six mois après. M. Mor-GAGNI parle aussi d'un Moine prédicateur qui mourut d'apoplexie au milieu de son sermon. Des exemples semblables font fréquens, mais il n'y a pas besoin du fecours de la déclamation pour produire des apoplexies chez les Gens de Lettres; clles ont lieu sans être déterminées par d'autres causes que la disposition occasionnée par leur genre de vie. M. ZIMMERMAN me fournit encore ici une observation très - intéressante. Un ecclésiastique Suisse, qui s'étoit acquis beaucoup de réputation par ses sermons, voulant la foutenir, lut beaucoup, composa avec beaucoup de soin, & exerça beaucoup sa mémoire pour apprendre: par cette contention d'esprit continuelle

<sup>(</sup>a) Felic. PLATER obf. p. 28

il perdit peu-à-peu son activité; ses sorces se dissiperent, & sa mémoire diminua à mesure qu'il sit des efforts pour la remonter. A la fin les idées nouvelles ne voulurent plus rester, mais il conserva le souvenir des anciennes; enfin il eut une apoplexie qui le rendit paralitique d'un côté; on le transporta aux bains de Baden en Suisse, & il y mourut à l'âge de 42 ans.

L'on a vu un Professeur de Berne, très-versé dans la connoissance des langues orientales, homme eneore à la sleur de son âge, & d'un travail infatigable, devenir imbéeile & tomber en ensance; la eause de eet accident étoit de l'eau qui s'étoit répandue dans les différentes par-

ties de fon cerveau (a).

L'on trouve dans les consultes de VEPFER l'histoire d'un jeune homme de famille, âgé de 22 ans, qui, s'étant livré jour & nuit à des études eontinues, tomba dans un délire qui devint bientôt phrénétique, & dans sa fureur il blessa

C. F

<sup>(</sup>a) HALLER element. physiol. t. 4. p. 317. L'on trouve une histoire très-détaillée & trèsintéressante de cette maladie dans le même ouvrage de M. ZIMMERMAN, où on la lira sûrement avec plaiser.

plusieurs personnes & tuason garde (a) La catalepsie même, cette maladie si rare est aussi une suite du trop d'application & FERNEL en rapporte une observation bien marquée. Un homme, dit-il, qui paffoit les nuits à étudier & à écrire, fut tout - à - coup faisi de cette maladie; tons fes membres fe roidirent dans l'attitude dans laquelle il étoit quand le mal se déclara; il resta assis, tenant sa plume, & fixant les yeux fur son papier, de facon qu'on le crut occupé de fes études, jusqu'à ce que l'ayant appellé & ensuite tiré, on s'apperçut qu'il avoit perdu tout mouvement & tout fentiment (b). Enfin le fomnambulisme est encore un effet de la même cause; on a vu à Leipsic un étudiant en Médecine, qui, ayant travaillé pendant deux mois avec une ardeur prodigieuse, dérangea absolument son sommeil, & dès qu'il étoit endormi, foit de jour foit de nuit, il se levoit & fe mettoit au travail comme quand il veilloit; il parcouroit ses cahiers, prenoitle dictionnaire de CASTELLI, cher-

p. 327. (b) Pathol. lib. 5. cap. 2. oper. omn. p. 406.

<sup>(</sup>a) Observat. de affectib. cap. obs. 85.

choit des mots, se fachoit quand il les cherchoit inutilement, sourioit quand il croyoit les trouver, écrivoit même en caractères très-lisibles, & alloit ensuite se remettre au lit, où il continuoit son sommeil (a).

M. HOFFMAN rapporte l'observation d'un homme qui livré aux études les plus sublimes devint somnambule, & s'étant précipité par la fenêtre en croyant se mettre au lit, il mourut peu de jours après des suites de cette chûte (b).

Parmi les maux que cette grande quantite d'humeurs cause au cerveau, n'oublions pas qu'elle contribue beaucoup à cette malheureuse disposition qui produit l'affection hypocondriaque; les sibres du cerveau en se dilatant s'affoiblissent, deviennent plus molles & incapables de résister aux dissérentes impressions, ce qui fait le caractère de l'hypocondrie nerveuse.

§. 16. La trossieme loi de la nature en conféquence de laquelle les travaux littéraires produisent encore d'autres

t. 7. p. 4,9. (b) De Jonnambulatione. §. 5.

<sup>(</sup>a) Pohn ap. Haller thef. medic. pract.

maladies, c'est que la fibre animale se dur-cit par l'exercice. L'homme tout entier durcit en vieillissant, & la vieillesse est un raccornissement général; dans les ouvriers les parties qui travaillent deviennent calleuses; dans les Gens de Lettres c'est le cerveau même, & souvent ils deviennent incapables de lier des idées, & vieillissent longtems avant le tems. Dans les enfans le cerveau est trop tendre, dans les vieillards il est trop dur, & ces deux excès l'empechent également de conserver les oscillations qui excitent la pensée. C'est la mémoire qui chancele la premiere, comme l'observe GA-LIEN (a), & qui présage l'affoiblissement de la raison.

§. 17. Il ne faut pas croire qu'il n'y ait que les méditations profondes qui affoiblissent les nerfs; il sussit, comme l'aremarqué M. Gunzius (b), de fatiguer sa vue, pour être attaqué d'une infinité de maladies nerveuses. Il n'y a point d'homme qui ne puisse éprouver combien la longue application des yeux

. (a) De loc. affect. l. 3. cap. 5.

<sup>(</sup>b) Ad libellum HIPPOCRAT. de humorib. p. 211.

### DES GENS DE LETTRES. 61

affoiblit la tête; & je l'ai fouvent vérifié fur moi-même. Si après un accès de fièvre ou quelqu'autre incommodité, il m'arrive, avant que d'avoir repris mes forces, de regarder longtems un même objet, il me prend des vertiges, des envies de vomir, & j'éprouve dans tout mon corps un fentiment douloureux de

fatigue & d'épuisement.

§. 18. Ceux qui voudront prendre la défense de l'étude, que je suis fort éloigné de vouloir attaquer, & que je crois fervir en montrant les dangers auxquels on s'expose en s'y livrant avec excès, me citeront plusieurs Savans qui sont parvenus à une extrême vieillede, fains de corps & d'esprit. Je ne les ignore pas; j'ai lu leurs histoires; j'en ai connu moimème quelques-uns: mais tous n'ont pas le meme bonheur; il y a peu d'hommes assez heureusement constitués pour supporter de si grands travaux impunément; & qui fait meme s'ils n'en ont pas porté la peine, & s'ils n'auroient pas pouffé encore plus loin leur carrière en s'attachant à un autre genre de vie ? Il est vrai qu'il faut convenir que la plupart de ces grands hommes, que le genre humain reconnoît pour ses maîtres, sont parvenus a un âgé très-avancé; tels ont été Homere,

DÉMOCRITE, PARMENIDE, PYTHA-GORE, HIPPOCRATE, PLATON, PLU-TARQUE, le Chancelier BACON, ALDRO-VANDI, GALILÉE, HARVEY, WALLIS, BOYLE, LOKE, LEIBNITZ, NEWTON, BOERHAAVE; mais en faut-il inférer que les longs travaux de l'esprit, lorsqu'ils sont excessis, ne soient pas nuisibles? Gardons-nous de tirer une si faussè conclusion; on pourroit seulement présumer qu'il y a des hommes nés pour ces sortes d'excès, & que peut-être cette heureuse disposition des fibres qui sorme les grands hommes, est la meme que celle qui conduit à la vieillesse.

## Mens sana in corpore sano.

D'ailleurs, c'est bien plus par la force de leur génie que par l'assiduité de leur travail que ces grands hommes se sont fait un nom immortel. De doux loissers, les distractions que la célébrité même entraine nécessairement, l'exercice que les devoirs de leur état les obligeoient à prendre, réparoient le mai que leur faison l'érude.

Vous vous rappellez tous dans cet inftant. & is le nonmez avant que je le défigne, cet homme respectable qui a fait, pendant plus de cinquante ans. l'ornement & les délices de cette Académie & de cette ville (a): il avoit cultivé les sciences dès sa jeunesse jusqu'à ses derniers jours, il étoit profondément verfé dans toutes celles qui étoient proprement l'objet de sa vocation, & dont le district est si étendu; il n'y en avoit aucune autre fur lesquelles il ne fut inftruit: tant de connoissances supposoient de grands travaux, sa santé n'en avoit cependant point été altérée; & nous l'avons vu entrer dans fon dix-huitieme lustre sans avoir rien perdu ni de la force de son génie ni de la vivacite de ses sens; m'objecterez-vous cet exemple? Non, Messieurs; mais le souvenir des détails de sa vie vous le présentera comme un modèle à offrir à tous les Gens de Lettres. Il fut être favant lans cesser d'être homme: il sut acquérir les connoissances les plus profondes & les plus variées, fans facrifier ses devoirs à la science . & en remplissant ceux de citoyen, de pere, de professeur, d'ami, de membre de la fociété, comme s'il n'eut éré que citoyen,

<sup>(</sup>a) M. Polier, prof. en Catéchese & en langues orientales.

que perc, que professeur, qu'homme du monde. Il alloit réparer les forces de son esprit satigué par le travail en exerçant fon corps à la culture de ses jardins; il foutenoit l'un & l'autre par cette gaieté, cette aménité que le cabinet tue, & qu'on n'entretient qu'en commerçant avec les

hommes pour leur faire du bien.

En examinant le genre de vie de M. DE FONTENELLE, dont le nom est à la tête du catalogue des Gens de Lettres, parvenus à la plus grande & à la plus heureuse vieillesse, on se convainc également que ce n'est qu'en alliant les douceurs de la vie civile aux travaux littéraires qu'il a pu courir sans infirmité cette longue carrière. Toutes ces vies ne ressemblent point à celles des érudits, espece d'hommes à peine connue des anciens, qu'on vit naître au tems de la décadence des lettres & reparoître au tems de leur renouvellement, & qui, attachés à l'ouvrage comme le manœuvre à fa bèche, pourroient être comparés à quelques Fakirs des Indes; comme eux, ils se séparent du genre humain; comme eux, ils se macerent de plein gré sans que souvent il en revienne le plus léger avantage a la fociété: & la différence ne consiste que dans les instrumens de leurs fupplices; les uns s'exposent aux ardeurs brûlantes du soleil, aux plus grandes rigueurs du froid; ils se déchirent avec des cloux, des chaînes, des souets; les autres se tuent avec des livres, des manuscripts, des médailles, des inscriptions antiques, des caractères indéchiffrables, & sur-tout en se livrant à cette totale inaction du corps qui est la seconde cause, malheureusement trop séconde, des maladies des Gens de Lettres, & dont ou comprendra aisément les dangers en jettant un coup-d'œil sur la structure de l'homme.

§. 19. Le corps humain est composé de vaisseaux & de fluides contenus & mis en mouvement dans ces vaisseaux. Lorfque les vaisseaux n'ont ni trop ni trop peu de force, lorsque les fluides ont la consistance qui leur convient, qu'ils ne font ni trop ni trop peu en mouvement, l'homme est dans l'état de santé. Mais faifons y attention, le mouvement du sang est ici ce qui intéresse le plus ; dès qu'il change, l'état des folides & des fluides change avee lui; s'il est trop fort, les folides s'endurcissent, les fluides deviennent épais; s'il est trop foible, la fibre se relâche, le sang s'atténue. Tout le corps est formé par le chyle qui

est plus léger qu'aucune autre partie solide ou fluide; le mouvement assemble, réunit, épaissit ses molécules; & si le mouvement vient à s'assoiblir, les dissérentes parties du corps n'aquierent point le degré de consistance & de sermeté qui leur est nécessaire pour leurs fonctions.

Le cœur est le premier principe du mouvement dans le corps humain; c'est lui qui ment toute la masse des fluides; mais il ne peut pas tout faire lui seul, & l'Auteur de la nature lui a donné plufieurs secours qui ne peuvent lui manquer sans que la circulation se ralentisse, & qu'il en réfulte plusieurs maladies causées par ce ralentissement. Parmi ces fecours destinés à aider la circulation & à augmenter l'action des vaisseaux, le mouvement musculaire est un des plus efficaces. On peut s'en convaincre en voyant tous les jours les chirurgiens, après une saignée, hâter le mouvement du sang, en faisant tourner un étui au malade; ou, encore plus aisément, en remarquant combien l'exercice hâte le bâtement du pouls. Les principaux effets de l'exercice sont de fortifier les fibres, de maintenir les fluides dans l'état convenable, de donner de l'appétit, de

faciliterles fécrétions, & fur-tout la transpiration, de relever le courage, & de produire une fensation agréable dans

tout le fystème nerveux.

§. 20. Les effets au contraire de la vie trop fédentaire sont de détruire la force des muscles, & de les mettre, par la dessuétude, hors d'état de supporter le mouvement; la circulation privée d'un secours considérable & abandonnée aux feules forces du cœur & des vaiffeaux, s'affoiblit d'abord dans les plus petits, & enfin dans tout le corps. La chaleur diminue, les humeurs croupiffent & se corrompent; les unes s'atténuent, les autres s'épaissiffent, toutes font altérées, & les fécrétions & les évacuations naturelles ne fe faisant plus bien, le corps reste furchargé des humeurs excrémentitielles, dont l'évacuation réguliere est le confervateur le plus fur d'une fanté ferme: leur acrimonie mine par degrés le corps, les forces diminuent, le sang devient aqueux; de-là, entr'autres maladies, l'hydropisse si ordinaire chez les Gens de Lettres, & qui attaque souvent le cerveau même, comme on l'a déja vu plus haut, & comme j'en ai en depuis pen un nouvel exemple dans la personne d'un Magistrat respectable, qui avoit détruit une forte conftitution, non par l'étude, mais par des travaux d'esprit plus désagréables, &

par la vie fédentaire.

Cet épanehement aqueux dans le eerveau n'a point échappé aux grands obfervateurs, & Mr. VAN SWIETEN en déerit les effets avec autant de force que d'exactitude. "Les Gens de Lettres, dit-il, qui menent une vie fédentaire, & qui palissent sur leurs livres, sont fouvent exposés à une apoplexie, qui dépend de cette cause, & qui ne vient qu'à pas lents & comme par degrés. D'abord ils deviennent languissans; ils aiment le repos & l'indolence; leur 22 esprit s'émousse; leur mémoire s'affoiblit & chancele; ils deviennent enfuite 99 pefans, affoupis, stupides, & fouvent ils restent longtems dans ee triste état avant que de mourir. J'ai vu avee une extrême pitié des Savans du premier ordre, & qui avoient rendu de grands services à la littérature, se survivre à eux-mêmes plus d'une année, oublier tout, & mourir enfin d'apoplexie (a). Swift qui n'avoit pas quatre-vingts ans

<sup>(</sup>a) T. 3. p. 263.

quand il mourut passa les dernieres années de sa vie dans une imbécilité com-

plette.

S. 21. Les parties qui se ressentent le plutôt du manque d'exercice sont celles dans lesquelles les vaisseaux naturellement foibles ont le plus besoin d'etre aidés pour conferver au mouvement des fluides l'activité nécessaire, tels sont surtout les organes du bas-ventre, destinés à l'importante fonction des digestions. L'estomac s'affoiblit, la nature des sucs digestifs qui s'y séparent s'altere, la digestion devient plus lente, pénible, imparfaite, parce que l'action des forces digestives étant diminuée, les alimens, au lieu d'éprouver ces changemens qui font une bonne digestion, ne font presque que se corrompre, comme ils le feroient par-tout ailleurs où ils éprouvcroient le même degré de chaleur & d'humidité. Les végétaux développent leur acide qui en irritant les nerfs produit des douleurs, des crampes, des aigreurs cruelles qui font éprouver ce sentiment continuel de chaleur au creux de l'estomac & à la gorge qu'on appelle fer chaud, des agacemens de dents, souvent de la toux, &c. Les graisses se rancissent, les œufs, les viandes se pourrissent, & occasionnent des rapports putrides, une soif ardente, une fievre lente, des diarrhées continuelles, un affoiblissement général, une inquiétude inexprimable. L'humeur claire & savoneuse que les petits vaisseaux de l'estomac exhalent continuellement, non seulement est incapable de dissoudre les alimens, mais devenant elle-même épaisse, gluante, dure, elle forme des amas qui détruisent l'appétit & font éprouver un sentiment continuel de froid & de pesanteur dans cette partie, souvent des douleurs vives. Mr. RAPIN DE THOYRAS, qui occupera toujours une des premieres places dans la courte liste des excellents historiens, ruina une forte constitution, par le travail que lui coûta l'histoire d'Angleterre, & mourut à l'âge de foixante quatre ans, après avoir passé les trois dernieres années de sa vie dans un épuisement total, accompagné de cruelles douleurs d'estomac.

§. 22. Les intestins qui ont la même organisation que l'estomac éprouvent les mêmes accidens, & l'action de la respiration qui, quand elle est forte, presse, pendant qu'on inspire, tous lesviscères du bas-ventre & y aide par là même la circulation, l'action, dis-je,

## DES GENS DE LETTRES. 71

de la respiration se trouvant diminuée par la cessation du mouvement musculaire qui l'anime puissamment, celle de tous ces organes se trouve affoiblie; l'on tombe dans la constipation; il se forme dans les intestins, comme dans l'estomac, des amas de matières glaireuses, source de plusieurs maux, & auxquels les Savans font sujets, comme il arriva au célèbre Juste-Lipse, Professeur d'histoire à Leyde, qui, quoique dirigé par le célèbre Heur-nius, fon collègue & fon ami, fouf-frit très-longtems des coliques cruelles & ne fut guéri qu'après avoir rendu une masse de la figure & de la couleur de ses intestins. C'étoit une pituite gluante & visqueuse, fruit de sa vie sé-dentaire & de ses études, qui avoit rempli peu à peu le canal intestinal; cette pituite, dégénérant en pourritu-re, avoit attaqué toute l'économie animale, mais le foyer étant détruit, le malade recouvra bientôt la santé (a).

<sup>(</sup>a) ADAM vitae medicorum, p. 372. FER-NEL observa une maladie entiérement semblaple à Paris chez un ambassadeur étranger, qui guérit, comme JUSTE-LIPSE, par l'évacuation d'une masse énorme de glaires durcies.

Mais tous ne sont pas aussi heureux; & Mr. LIEUTAUD rapporte une observation très-intéressante qui est une nouvelle preuve du danger de la vie fédentaire. Un vieillard adonné aux lettres, sujet aux vertiges & aux flatulences, étoit, depuis longtems, ordinairement constipé; il fut attaqué de tranchées, d'angoides & d'une suppression totale de selles; le ventre se gonsa, il survint des vomissemens de l'oppression, & il mourut. L'estomac & les intestins offrirent des vestiges d'inflammation, & le eolon étoit excessivement gonsté par la grande quantité de matière blanche, dureie, presque pierreuse, qu'il renfermoit & qui le bouchoit à peu près entiérement (a).

Les excrémens ainsi amassés compriment les parties voisines par leur volume, irritent les intestins par leur aereté, & leurs parties putrides, repompées par les vaisseaux absorbans, infectent toute la masse des humeurs; delà ces coliques cruelles qui sont le

fléau

<sup>(</sup>a) Histor. anat. med. l. 1. obs. 292. t. 1. p. 72.

## DES GENS DE LETTRES. 73

fléau des Gens de Lettres, & qu'on guérit avec d'autant plus de peine, que des erreurs de régime les font renaître fans cesse (a); delà ces vents dont se plaignent en général tous les gens fédentaires, & qui, produisant des symp-tomes fort variés, en imposent quelquefois pour d'autres maladies. Mr. LIEUTAUD, que je viens de citer & qui le fera souvent parce qu'on lui doit beaucoup d'observations très-intéressantes, a vu un homme de Lettres, âgé de cinquante ans, sujet depuis longtems à des flatulences & à la constipa-tion, qui tomba enfin dans une véritable tympanite accompagnée de grandes angoisses & d'un découragement total, il s'y joignit des défaillances, des froids de pied & il mourut. Ses intestins furent trouvés extrêmement dif tendus par les vents, qui ayant par leur compression, gené la circulation dans différentes parties, avoient occa-

<sup>(</sup>a) On trouve dans le Journal de Médecine, t. 1. p. 352, l'histoire très-intéressante d'une colique cruelle, produite par des études & des veilles opiniàtres qui avoit des retours très-fréquens.

# 74 DE LA SANTÉ

sioné des commencemens de gangrê-

nc(a).

§. 23. L'estomac & les intestins ne sont pas les seuls viscères du bas-ventre qui souffrent, tous les autres éprouvant les mêmes influences de l'inaction, éprouvent aussi des dérangemens analogues. Le suc pancréatique s'épaissit & devient inutile; les fonctions de la rate ne se font plus bien; celles des organes qui servent à la séparation & à la préparation de la bile, sc dérangent totalement; cette liqueur retenue obstruc le foye, s'épaissit, sc durcit, elle cesse de se porter dans les intestins, elle y manque aux fecondes digestions, le chile croupit dans les premiers intestins, s'y gâte, & cette partie devient le siége des maladics les plus graves. La partic de la bile renfermée dans la véficule du fiel, pour y recevoir une nouvelle préparation qui la rend plus éficace, s'y épaissit & forme des calculs connus sous le nom de calculs biliaircs, qui font la cause des coliques les plus atroces, dont on ne peut espérer

<sup>(</sup>a) Histor. anat. med. l. 1, obs. 17. t. 1. p. 8.

### DES GENS DE LETTRES. 75

la guérison que quand ils peuvent pasfer jusques dans les intestins & sortir avec les selles. Quand ils sont ou trop gros pour passer par le canal cholédo-que, ou que les forces nécessaires pour les chasser, & les circonstances nécesfaires pour faciliter leur sortie manquent, ou enfin quand ils sont situés dans des parties où ils ne peuvent point trouver d'issue, comme chez ST. IGNA-CE DE LOYOLA, qui les avoit dans la veine porte (a), on est condamné à foutfrir toute sa vie & à mourir cruellement. Si, au lieu de se durcir, la bile fe pourrit, elle acquiert alors une acreté excessive qui irrite, ronge, enflamme, ulcère tous ses organes, & produit les maladies les plus affreuses, puisqu'elles sont accompagnées d'angoisses inexprimables, que j'ai vu réduire des Hommes de Lettres, nés avec la plus grande force d'esprit, dans un état de désespoir dont ils rougissoient quand ils avoient quelques instans de calme.

§. 24. Parmi les maux que la vie fé-

<sup>(</sup>a) Son cadavre fut ouvert par COLUMBUS, ce fameux reftaurateur de l'anatomie, VAN SWIETEN t. 3. p. 87.

dentaire des Hommes de Lettres produit presqu'inévitablement en dérangeant la circulation dans les viscères du bas-ventre & en donnant naissance à un principe d'obstructions, on doit compter l'hypocondrie. On divise cette maladie en deux espèces; celle qui est simplement nerveuse, nous avons vu plus haut qu'elle étoit l'éfet de la contention; & celle qui dépend de l'engorgement des visceres du bas-ventre & du dérangement des digestions, elle est l'effet constant de l'inaction; & il est aifé de comprendre comment les eauses de ces deux espèces de maladies se trouvant réunies chez les Gens de Lettres, il est si rare qu'ils n'en soient pas plus ou moins atteints, & si difficile de les en guérir radicalement (a). Les exemples dans ce cas sont si fréquens qu'il est presqu'inutile d'en citer : si l'on en demandoit, je nommerois SWAMMER-

<sup>(</sup>a) Ci dimostra l'esperienza che i letterati ben che fossero di gioviale temperamento, diventano a longo endare fissi, taciturni, pallidi, macilenti & stranamente bessagliati da passione ipocondriaca, tyranna consueta di gente stationaria. Anton, FELICI dissertazioni episa tolari p. 203.

DAM, cet habile observateur de la Nature, qui étoit tellement tourmenté par l'atrabile ou bile noire, qu'à peine daignoit-il répondre à ceux qui lui parloient; il les regardoit & demeuroit immobile. Quand il montoit en chaire, souvent il y restoit comme interdit, fans répondre aux objections qu'on lui faifoit. Peu de tems avant sa mort, il fut saisi d'une fureur mélancolique, & dans un de ses accès il brûla tous ses écrits; enfin il périt maigre & defféché comme un squelète, & conservant à peine la figure humaine (a).

On a observé, il est vrai, depuis longtems, que cette espèce de mélancolie est quelquefois utile aux Lettres, en ce que les mélancoliques, attachés à une seule idée, considèrent, examinent le même objet sous toutes ses faces & fans distraction. Mais fut-il jamais un homme affez-insensé pour souhaiter d'augmenter à ce prix sa pénétration? On est trop favant quand on l'est aux dépens de sa fanté; à quoi fort la science sans le bonheur?

<sup>(</sup>a) BOERHAAVE praeled. ad inft. §. 896. t. 7. p. 275.

Il y a à la vérité quelques hommes à qui la Nature a donné un estomac d'athlète, des entrailles de fer, des nerfs robustes, & qui peuvent supporter impunément les travaux de l'esprit, la vie sédentaire, & faire des excès en tout genre sans déranger leurs diges-tions; mais en sont-ils plus heureux? Point du tout: leurs vaisseaux se remplissent d'une trop grande quantité de fang; les cellules, réscrvées à la graisse s'engorgent, les organes intérieurs sont comprimés de tous côtés; ils deviennent pareffcux & pefans; le moindre monvement les met en sueur & hors d'haleine; ils périssent avant le tems, ou d'apoplexie, ou d'un catarre suffocant, ou de quelqu'une des maladies occasionnées par la pléthore; & l'on a remarqué avec raison que c'est souvent un malheur pour les Gens de Lettres que d'avoir un estomac trop fort (a).

§. 25. Il n'y a pas une partie du corps que la vic sédentaire n'affoiblisse: quand le fang est une fois vicié, il attaque tôt ou tard toutes les parties qu'il

<sup>(</sup>a) C'est une observation de LANCISI de mort. Subitan. libr. 1. cap. 22.

arrose; les poulmons, dont la substance est très-délicate, qui sont la première partie à laquelle le chile est porté, qui feuls reçoivent autant de fang que tout le reste du corps, qui sont destinés à lui donner une préparation très-importante, se ressentent bientôt de son altération; on éprouve des chaleurs de poitrine, des douleurs entre les deux épaules, de la toux, des crachemens incommodes; les poulmons se remplisfent d'une humeur épaisse qui les obstrue & produit souvent des asthmes cruels; il s'y forme de petites inflammations, des suppurations, des abcès; il vient une fièvre lente qui en est la fuite: c'est d'un abcès au poulmon que mourut le célèbre TRIGLAND, après avoir essiyé des donleurs très-fortes; cette maladie fut la suite d'une cachexie dans laquelle ses études l'avoient jetté, & qui résista aux soins même de Mr. BOERHAAVE (a). Les poulmons de SWAMMERDAM devinrent une vraye carrière, & il cracha de petites pierres

<sup>(</sup>a) MARCKII orat. funebr. in obitum. TRIGLANDII, Leid. 1705.

longtems avant fa mort. VAUGELAS

mourut d'une vomique.

S. 26. La pierre & les maladies de la vessie sont eneore un fruit de l'amour des Lettres; SAVONAROLA, HEURNIUS, CASAUBON, EEVEROVIC, SYDENMAM, LEIBNITZ, PRIDEAUX (a), Mlle. de la VIGNE (b), & tant d'autres en ont fait la triste épreuve, & personne n'ignore les erue les douleurs en ee genre auxquelles est sujet l'illustre & savant antagoniste des Seienees.

\$. 27. Un autre effet funeste de la vie sédentaire, e'est de diminuer la transpiration insensible, cette évacuation la plus considérable & la plus importante, dont la régularité est un des principaux boulevards de la funté. Les vaisseaux par lesquels elle se fait sont si foibles,

<sup>(</sup>a) Il fut attaqué de la pierre en 1710, & taillé en 1712, muis si malheureusement, qu'il fut sujet le reste de sa vie, & il ne mourut que le 1 Novemb. 1725, à une fissule au col de la vessie, par laquelle l'urine s'écouloit continuellement. New biographical Distion.

<sup>(</sup>b) Les études de Mlle DE LA VIGNE lui causerent la pierre. Mélanges d'histoires & de littérature par DE VIGNEUL-MARVILLE, t. 1. p. 98.

### DES GENS DE LETTRES. 81

si petits, si éloignés du premier mobile de la circulation, si exposés aux injures des impressions extérieures que si la force de la circulation n'est pas aidée par le mouvement musculaire, si ce même mouvement, en augmentant l'action des vaisseaux, ne procure pas aux humeurs ce degré de préparation nécessaire pour que chaque partie qui doit être évacuée soit propre à l'être par les couloirs que la Nature lui a destinés, il est presqu'impossible qu'elle ne soit pas dérangée; & dès qu'elle l'est, les humeurs superflues dont elle devoit délivrer le corps y féjournent, cor-rompent la masse des humeurs, refluent sur quelqu'organe & produisent des douleurs, des fluxions, des rhumes, cette pituite si fréquente chez les Savans, dont HORACE se plaignoit amérement, & qui leur fait éprouver souvent, quand ils lisent longtems de fuite, des toux ou des enchifréncmens plus ou moins incommodes, enfin des fièvres irrégulières dont on ne peut accuser aucune cause extérieure, & dont GALIEN nous a conservé un exemple bien sensible dans l'histoire de PREMI-GENES. "Ce célèbre Philosophe péri-, patéticien, qui passoit sa vie à lire

D 5

& à écrire, & qui transpiroit mal,
étoit sûr d'avoir un accès de fièvre
s'il ne se baignoit pas tous les jours,
pour que le bain évacuât cette humeur âcre de la transpiration dont
la retention produisoit ces accès (a).

§. 28. Nous avons vu que les travaux de l'esprit affoiblissent immédiatement les nerfs; le repos excessif suffit pour les détruire, & il produit souvent cet effet, mème dans ceux dont l'esprit est aussi paresseux que le corps. Ils sont la principale partie de la machine humaine; dès que quelque fonction du corps est dérangée, ils en souffrent, & leurs dérangemens, quand je ne leur trouvois pas de causes sensibles, m'ont souvent fait conjecturer quelque maladie naissante, dont un examen attentif pouvoit démêler le germe, & par là donner la facilité de le détruire avant qu'il eut fait des progrès. Il est sur-tout très-ordinaire que certains défordres de l'estomac se failent appercevoir promtement par ceux qu'ils occasionnent dans les nerfs qui, placés entre l'esprit & le corps, portent la peine des excès & des

<sup>(</sup>a) GALEN. de Sanit. tuend. l. s. c. 11.

erreurs de tous les deux, & rendent à l'un les maux qu'ils reçoivent de l'autre: c'est ainsi que par un cercle vicieux l'esprit nuit au corps, le corps nuit à l'esprit, & que l'un & l'autre détruisent à fraix communs le système des ners.

C'est en afsoiblissant la sorce de l'organe qui opère la transpiration, ce qui la rend très susceptible de dérangement, & en rendant les ners fort délicats, que les Gens de Lettres se rendent si sensibles aux impressions de l'air qu'ils ne peuvent plus s'y exposer impunément, & que, baromètres vivans, ils éprouvent d'une saçon cruelle tous les changemens de tems, & sur-tout les vents du midi; souvent même ils sont attaqués des rhumatismes les plus opiniâtres.

§. 29. La liqueur féminale, que plufieurs grands hommes ont cru à peu près femblable au fuc nerveux, perd aussi beaucoup de son activité: & si en partant de ce principe on considère en même tems ce que chaque partie du père doit contribuer à la formation du fils, on trouvera peut-être pourquoi il est si rare que les grands hommes ayent

D 6

des fils dignes d'eux (a). La molécule animée, que HARVEY appelle punctum saliens, ne se développe point dans ses premiers momens avee assez de force; cette impression de foiblesse se fait sentir toute la vie, & est d'autant plus marquée sur les organes de la pensée que le cerveau du pere n'a pas donné à la liqueur vivif.ante cette part de préparation nécessaire pour que celui du fils acquit un grand degré de force.

S. 30. Des eauses qui détruisent les digestions, épuisent les nerfs, appauvrissent le sang, & troublent toutes les évacuations, doivent produire la foiblesse, & c'est ce qui arrive aux Savans trop appliqués. Quand B. BRIGGS eut publié ses tables des logarithmes, il comptoit de les continuer, mais la contention de son esprit avoit été si grande que les forces lui manquèrent absolument (b), & il ne les recouvra

(b) SAVERIEN hist. des progr. de l'espr.

humain, &c. p. 460.

<sup>(</sup>a) Il me semble qu'on ne trouve actuel-Iement que quelques maisons dans le Parlement de Paris, & celles de MM. BERNOUILLI & CASSINI, chez qui les talens soient une hérédite dans une succession de générations.

jamais. " Quoique la fanté de Mr. de VARIGNON parut devoir être à toute épreuve, dit Mr. de FONTENELLE, l'affiduité & la contention du travail lui causèrent une grande maladie, il fut six mois en danger, & trois ans dans une langueur qui étoit un épuisement d'esprits visible (a) ". D'autres tombent dans un relachement. si général que leurs chairs deviennent absolument molles & flasques, leur poulx foible, leurs geneives si lâches qu'elles laissent échapper les dents fans douleur & fans être gatées. Ce même principe de foiblesse joint aux maladies aigues les rend très-dangereuses pour les Gens de Lettres; & un célèbre Médeein Anglois a remarqué avec raison que eelles qui étoient les plus bénignes pour les autres devenoient quelquefois mortelles pour eux (b). Le manque de force porte dans les fonctions, pendant la fièvre, une irrégularité qui en trouble la marche; les humeurs passent d'abord à un degré de corruption dange-

<sup>(</sup>a) Dans son eloge, œuvr. t. 6. p. 94.

<sup>(</sup>b) MORTON. de variolis cap. 6. operomnia, p. 382.

reux, le cerveau s'embarrasse dès le commencement, les remèdes opèrent mal, les crifes ne se font point, & le malade, privé des ressources de la Nature, succombe malgré les secours de l'art. Je viens d'en avoir un triste exemple dans la maladie du respectable Recteur qui nous manque dans cette circonstance (a), & auquel les vœux publics promettoient les années de Nestor, mais dont un travail prodigieux avoit détruit le tempéramment. Le moment même où son mal a commencé a été marqué par une si grande foiblesse que j'ai perdu tout espoir de guérison, & j'ai prévu l'irréparable perte que viennent de faire la religion, la vertu, l'église, la patrie, sa famille éplorée, cette jeunesse académique: quel homme, Messieurs, quel collègue, quel ami, vient de nous être enlevé; femblable à ce Romain dont PLINE nous a conservé le portrait (a); sa vie fut

<sup>(</sup>a) M. J. Alph. Rosset, professeur en Théologie, & recteur depuis quelques mois, mort au commencement d'avril 1766.

<sup>(</sup>b) EUPHRATES, voy. PLINII CÆCI-LII epift. lib. I. ep. 9.

fainte, son exactitude à remplir tous ses devoirs, quelque multipliés qu'ils sussent forupuleuse; sa bonté, sa douceur étoient inaltérables; il su respecté de chacun sans que personne ait jamais redouté sa présence, parce qu'ennemi du vice il ne sut jamais haïr le vicieux; très-savant, très-éloquent, ses discours étoient pleins de choses, son stile étoit doux, coulant, varié, & l'on y trouvoit cette sublimité qui subjugue les cœurs & entraine les volontés; il jouit pendant sa vie de la plus grande considération, & il laisse, après sa mort, les regrets les plus viss & les plus sincères.

\$. 31. La contention de l'esprit & l'inaction du corps sont les deux principales causes des maladies des Gens de Lettres, mais elles ne sont pas les seules; il m'en reste d'autres à indiquer, & la première qui se présente, c'est l'attitude même d'un homme qui étudie, attitude qui ne peut être que nuisible à la fanté. Le pli que les vaisseaux souffrent au haut de la cuisse & sous le genou, dans un homme assis, génent la circulation dans les parties inférieures, qui à la longue en souffrent nécessairement; la courbure du

corps gêne les viscères du bas-ventre, leurs fonctions sont troublées, les digestions épronvent une nouvelle cause de dérangement; l'estomac, souvent comprimé, fouffre plus particulièrement, & cette irritation méchanique jointe'à tout ce qu'il souffre par la tenfion du cerveau & l'inaction rend les Gens de Lettres plus sujets que les autres à cette cruelle maladie connue fous le nom de cardialgie (a). Le fang, qui a de la peine à remonter dans les veines du bas - ventre, s'accumule dans celles du fondement, où il est déterminé par son propre poids, & on il trouve moins de résistance; de là vient que les Savans font si souvent tourmentés par les hémorroïdes, maladie funeste qu'on a mal à propos regardée pendant longtems comme une évacuation utile & qu'il falloit chercher à entretenir, mais dont de grands Médecins ont en an fait connoître les dan-

<sup>(</sup>a) ARETÆUS, COELIUS AURELIANUS, AETIUS, ont déja remarqué que c'étoit une maladie ordinane des tiens de Lettres, voyez fur tout la belle differeation de M. RICHTER de Cardialgia, Gætting. 1750.

gers (a), que j'ai moi-mème indiqués dans un autre ouvrage (b). Elles ont quelquefois fait du bien comme toutes les autres hémorragies; mais les dangers qui les accompagnent font si considérables que dès que quelqu'un en est menacé, un Médecin sage doit presque toujours chercher à les prévenir, & je l'ai fait très-souvent avec le plus heureux succès.

§. 32. L'on peut regarder les veilles comme une quatrième cause des maladies des Savans; elles leur nuiscnt

de plusieurs façons.

1°. L'homme qui a travaillé pendant le jour travaille beaucoup trop s'il continue ses travaux pendant une partie de la nuit.

2°. Le tems du sommeil se trouve par là trop raccourci, il est insuffisant

pour réparer.

3°. Le sommeil qui succède à une longue contention n'est jamais calme & tranquille, il ne produit point l'ef-

<sup>(</sup>a) Voyez l'excellente differtation de M. HAEN theses pathologicae de hemorroidibus, Viennae 1759:

<sup>(</sup>b) Epistol. ZIMMERMANNO p. 19. &c.

fet qu'il devroit produire, parce que les fibres du cerveau continuent leurs oscillations, les pensées se perpétuent fans que l'on en puisse rompre le fil, on ne s'endort point, ou si l'on s'endort c'est d'un sommeil léger qui est plutôt une demi-veille, pendant laquelle les idées fatiguent sans être utiles, qu'un enchainement total des sens qui caractérife le vrai sommeil. Les Anciens, plus fages que nous, avoient mieux connu ce danger, ils favoient partager leur tems entre les occupations & les délassemens; leur soirée n'étoit presque jamais remplie par des occupations férieuses, & ASINIUS POLLIO. ce célèbre conful & orateur Romain. qui le premier forma une bibliothèque à Rome, savoit si bien que les études du foir sont dangereuses, qu'il ne lifoit pas même des lettres depuis la dixième heure, c'est-à-dire, deux heures avant le coucher du foleil (a).

4°. On contrarie par les travaux nocturnes les loix de la Nature qui désigne le commencement de la nuit pour celui du repos; elle invite alors au fom-

<sup>· (</sup>a) SENEQUE de tranquillitat. anim. c. 19.

meil par la nature de l'air plus humide, plus froid, moins sain, par les ténèbres, par le filence, par l'exemple de tous les êtres vivans; la plupart des animaux sentent leurs forces diminuer sensiblement au coucher du soleil, & tombent dans le sommeil jusques au retour de cet astre qui rend à l'air toute sa salubrité; plusieurs plantes même passent à un état qu'on a, à juste titre, appellé leur sommeil. L'homme de Lettres devroit-il partager l'usage de la nuit avec l'homme méchant & la bête féroce?

Les influences dangereuses de l'air nocturne sont si marquées chez quelques personnes que Mr. VAN SWIE-TEN a connu un goutteux qui ne pouvoit pas lire, même une lettre, après le coucher du soleil sans hâter l'accès. Il n'y a pas moins de danger à méditer au lit qu'à se coucher trop tard; la méditation, je l'ai déja dit, détermine une plus grande quantité de sang au cerveau, la position horizontale du corps facilite cet esset, le sommeil qui survient l'augmente, & cet organe doit par là même nécessairement souffrir de cette mauvaise habitude comme tout le corps souffre de la privation de som-

meil qui est unc suite des veilles litteraircs; on s'affoiblit, on éprouve des maux de tête violens, les nerfs s'ufent, lours mouvemons deviennent irréguliers, l'ordre des idées se trouble, on tombe dans un vrai délire, qu'un fommeil doux & tranquille pourroit peut-être détruire, mais comment efpérer de le recouvrer? De toutes les fonctions dérangées le fommeil est celle qui se rétablit le plus difficilement; on le perd avec gayeté, on le plcurc avec amertume, & presque toujours inutilement. J'ai fous les yeux une lettre que je viens de recevoir d'unc Dame, ágéc de cinquante ans, qui commence ainsi l'histoire de scs maux. " Je suis " néc bien constituéc, mais dans ma première jeunesse ayant passé unc partie des nuits à lire, je me trouvai dès l'age de dix - huit ans, dans un accablement qui a commencé le dérangement; j'eus des fluxions &c. & des insomnies, dont je me suis toujours resentie, actuellement cucore j'en fuis très-souvent tourmentée, , je parle des insomnies".

Les Hittoriens les plus dignes de foi, qui n'ont point adopté les fables débitées sur la mort d'Aristote, s'accordent à attester qu'il mourut exténué par les trop grandes veilles & confumé par un travail trop opiniatre. Mr. Boer-HAAVE, en raportant que son ami SCHERRARD s'étoit tenu éveillé, pour un travail forcé, pendant trois jours & trois nuits, en ne vivant que de boissons chaudes, avertit du danger qu'il y auroit à imiter cet exemple; ces veilles forcées, dit-il, portent atteinte à la vie, l'abrègent & la rendent facheuse, comme je l'ai vu sur plusieurs de mes amis (a). La néces-sité du sommeil est indispensable, & plus encore après les travaux de la tête qu'après ceux du corps; & c'est sans doute sur ce principe que les Tréséniens sacrificient sur le même autel au sommeil & aux Muses (b).

5°. Les vapeurs grasses des matières qu'on est obligé de bruler pour s'éclairer, augmentent encore le danger des veilles, en corrompant l'air & en le rendant également nuisible aux yeux, aux ners & aux poulmons; on dimi-

<sup>(</sup>a) Pralectiones in proprias institutiones ad §, 592. t. 4. p. 533.

<sup>(</sup>b) PAUSANIAS lib. 2. Corinth.

nue beaucoup ce danger en brulant de la bougie, mais il subsiste toujours jusques à un certain point. C'est au grand travail de nuit qu'on attribue la perte

de la vue de MILTON.

S. 33. L'air enfermé que les hommes, qui ne vivent qu'avec leurs livres, respirent continuellement, est une cinquième cause, à laquelle on ne fait généralement pas assez d'attention, qui contribue beaucoup à agraver leurs maux; un air pur, ouvert, champêtre, rafraichit, donne de la force, du bien être, facilite la respiration & la transpiration, anime toute la machine; il n'y a personne qui n'ait vérisié par soi-même cette expérience, & qui ne sente par là même combien un tel air seroit utile aux Gens de Lettres, mais loin d'en jouir, ils vivent au contraire presque toujours dans un air, qui, étant rarement renouvellé, est épais, vaporeux, sans élasticité, qui échauste au lieu de rafraichir, appefantit au lieu d'animer, relâche au lieu de fortifier, nuit à la transpiration au lieu de la favoriser, & augmente par là les mauvais effets de toutes les autres causes qui leur nuisent. Ne pas renouveller tous les jours l'air de fa chambre, c'est vivre des ordures de la veille; & quels sont les érudits qui

le renouvellent tous les jours?

\$. 34. Cette indolence de plusieurs Savans sur l'air qu'ils respirent s'étend quelquefois fur toute leur personne; j'en ai vu qui négligeoient la propreté au point d'inspirer le dégoût, & de s'exposer à toutes les maladies qui sont une suite de la malpropreté dont on peut faire une sixième cause qui a beaucoup plus d'influence qu'on ne lui en suppose ordinairement (a), & dont un des effets les plus pernicieux est de diminuer la transpiration. La malpropreté des dents, qui est si fréquente, a aussi ses inconvéniens & ses dangers; en négligeant de les nettoyer elles se couvrent d'un tartre épais & fétide qui exhale une odeur infecte dont tous ceux qui les approchent sont empoisonnés, & qui corrompt leur propre salive, gâte leurs geneives, leur procure des fluxions fréquentes, des douleurs ai-

<sup>(</sup>a) L'on a sur cette matiere une excellente dissertation d'un des plus grands médecins que l'Allemagne ait produits, l. Z. PLATNERS dissertatio de morbis ex immunditiis, Lips. 1731. opuscul. t. 1. p. 70.

guës, des inflammations, des abcès, des ulcérations dans toute la bouche, enfin la perte de leurs dents, qui prive leur estomac du secours de la mastication, si important à tout le monde, & plus encore à ceux qui, comme les Gens de Lettres, sont sujets à faire de mauvaises digestions, qui ont encore beaucoup à souffrir chez eux de la mauvaise habitude de lire même pendant les repas, & de s'occuper d'abord

après.

§. 35. Cette septième cause, aux'influences de laquelle peu des personnes qui osent s'y exposer, peuvent se soustraire, est une de celles qui attaquent le plus promtement l'estomac. L'action des nerfs est si nécessaire aux digestions que si on lie dans un animal les nerfs qui vont à l'estomac, les alimens s'y pourrissent sans s'y digérer (a); quand l'ame occupée suspend la distribution des esprits animaux dans le tems qu'ils sont nécessaires à cet organe, les digestions sont nécessairement viciées; les alimens séjournent longtems & se

digerent

<sup>(</sup>a) HALLERI oper. minor. t. 1. p. 359.

digèrent mal, il s'en développe beaucoup d'air qui irrite l'estomac, le gonfle, & après ce gonflement le laisse plus foible. XILANDRE, dans sa belle lettre à Plempius sur les maladies qu'entraîne l'exercice de la magistrature, a très bien vu, & exprimé d'une façon conforme à la théorie de ce tems là, que ceux qui distraisent continuellement la chaleur de l'estomac, pour vaguer aux fonctions de l'ame, sont incapables de di-gérer (a); & PLEMPIUS, dans son ouvrage, fait sentir le danger de cette mauvaise habitude (b), qui n'a échappé à aucun des Médecins qui se sont occupés des différentes parties de la diette, & sur - tout de celle qui convient à ceux qui cultivent les sciences.

§. 36. Cette ardeur du travail portée à cet excès également ridicule & blâmable, qui ne permet pas de prendre le tems de manger & de boire, entraîne une autre imprudence qui a aussi des suites fâcheuses, & que je

<sup>(</sup>a) Cette lettre, écrite en 1662, se trouve à la tête de l'ouvrage de PLEMPIUS de togatorum valetudine tuenda.

<sup>(</sup>b) p. 110.

compte pour la huitième cause des maladies des Gens de Lettres, c'est la mauvaise habitude de retenir longtems les urines & de différer d'aller à felle. Ces excrémens trop longtems retenus se corrompent, s'atténuent, irritent les intestins ou la vessie, en altèrent la substance muqueuse, & y causent souvent de cruelles maladies. Les petits vaisseaux, dont toutes les cavités du corps sont remplies, pompent des particules putrides, qui passant dans le fang le corrompent, & ce qui est peutêtre plus funeste encore, les nerfs cesfent, après un certain tems, d'obéir à l'aiguillon du besoin; souvent même l'extreme tension les rend paralytiques; alors la vessie & les intestins n'ont plus la force de chasser l'urine & les excrémens (a), & l'art est obligé de les

<sup>(</sup>a) GALIEN a déja très-bien connu cette cause de maladie, & il nous apprend qu'il a vu plusieurs personnes qui, ayant retenu trop longtems leur urine, foit par distraction quand elles étoient fort occupées, foit par paresse, foit par décence dans les temples, au fénat, au barreau, à table, avoient perdu le pouvoir de les rendre. De symptomat. causis lib. 3. cap. 8. & de loc. affest. libr. 6. cap. 4. Chart. t. 7. p. 98 & 515.

provoquer. D'autres fois l'on tombe dans une maladie très - oppofée en apparence quoiqu'elle dépende de la même cause, & qu'elle ne diffère de la première que par la différente partie de la vessie qui se trouve paralytique, c'est une incontinence d'urine, & l'ai été consulté par plusieurs personnes qui, pour les avoir retenues trop longtems, avoient perdu la faculté de les retenir, elles s'écouloient continuellement, & c'est sans doute une des incommodités les plus défagréables pour foi & pour les autres, dont on puisse être atteint. L'on peut être puni encore plus gravement de cette retention forcée pendant trop longtems, & chacun fait la fin tragique de Tycho BRAHÉ, qui étant en carosse avec l'Empereur RODOLPHE II, qui le combloit de ses bienfaits, retint trop son urine, & paya de sa vie cette respectueuse fausse houte.

\$. 37. Je ne crains point de regarder comme une neuvième cause des maladies des Savans le renoncement à la société, que plusieurs s'imposent d'abord volontairement, & auquel ils se livrent ensuite par goût, mais qui a des inconvéniens réels. Les hommes

E 2

ont été créés pour les hommes; leur commerce mutuel a des avantages auxque's on ne renonce point impunément, & l'on a remarqué avec raison que la solitude jette dans la langueur (a). Rien au monde ne contribue plus à la fanté que la gayeté que la fociété anime & que la retraite tue, & cette cause morale d'ennui jointe aux causes physiques de mélancholie, dont j'ai parlé plus haut, jette souvent les Gens de Lettres dans une tristesse, dont les effets sur la santé lui sont aussi sunestes que ceux de la gayeté lui seroient favorables; elle produit cette misantropie, cet esprit chagrin, ce mécontentement, ce dégoût de tout, qu'on peut regarder comme les plus grands des maux, puisqu'ils ôtent la jouissance de tous les biens.

\$. 38. J'ai indiqué les causes les plus générales des maladies communes aux Savans; je dois dire un mot de celles qui dépendent de l'objet particulier de leurs occupations, & de celles qui sont plus particulières à certains organes.

Les anatomistes ont souvent des fiè-

<sup>(</sup>a) CICERO de offic. l. 3. cap. 1.

vres violentes, oecasionnées par l'air infecté qu'ils respirent, & sont expofés aux maladies qui dépendent de la corruption de la bile. PERRAULT mourut d'une fièvre qu'il gagna en disséquant un chameau (a); & M. DE HAL-LER n'attribue qu'aux exhalaisons pu-trides, qu'il respiroit dans le théatre anatomique, les fréquentes maladies bilieuses qu'il a eues à Gættingue pendant tout le tems qu'il y a féjourné. Seroit-ee fur ce principe qu'on auroit pensé à réunir, comme on l'a fait autrefois dans plusieurs Universités, & comme on le fait encore dans quelques-unes, la chaire d'Anatomie, & eelle de Botanique, afin de placer en quelque façon le eontrepoison auprès du poison? je ne le pense pas; mais ee seroit cependant le motif le plus raisonnable d'une réunion fort peu naturelle. Le sang des eadavres, dont les mains des Anatomistes sont continuellement trempées, rend quelquefois mortelles pour eux la plus petite blessure, la plus légère excoriation, &

E 3

<sup>(</sup>a) Eloge des Académiciens, morts avant 1699, par M. le marquis de CONDORCET, p. 102.

Mr. KIRKPATRICK cite, dans une notte fur eet artiele, l'exemple d'un célèbre Chirurgien Anglois, qui ayant une légère égratignure au doigt du milieu de la main gauehe, l'envenima tellement en difféquant un uterus eorrompu, qu'on fut obligé de faire promtement l'amputation de ce doigt pour éviter la perte du bras.

Les Médeeins & les Chirurgiens des armées ont fouvent été les victimes des maladies qui y règnent, & l'Université de Goettingue regrette encore les Médecins qui furent fauchés par les maladies que les troupes Françoises y portèrent dans la dernière guerre.

Les expériences chymiques ont aussileurs dangers, plus d'un Chymiste en a été la victime. Godefroy Schulze, ayant inspiré une sumée antimoniale, éprouva une palpitation si violente qu'il craignit que ses eôtes ne se eassaffent (a); & Mr. Boerhaave lui-mème auroit été étoussé par une vapeur aeide, s'il n'eut pas eu recours sur le champ à un esprit alealin qui se trouva heureusement sous sa main, & dont la

<sup>(</sup>a) LANGE de morbis medicorum. p. 13.

vapeur, détruisant l'aereté de la première, fit cesser le spasme qu'elle pro-

duisoit dans le poulmon.

Quelques Botanistes ont péri dans la recherche & dans l'examen des plantes (a); mais ces accidens n'étant pas proprement les suites de l'étude, je passe à eeux que l'étude fait éprouver plus particulièrement à quelques or-

ganes.

§. 39. Les yeux, dont j'ai déja dit un mot plus haut, font un de ceux qui ont le plus à fouffrir; la fatigue continuelle qu'ils éprouvent les irrite; quelquefois les paupières & l'extérieur de l'œil s'enflamment, plus fouvent ce font les nerfs feuls qui font attaqués fans aueun viee fenfible extérieur: j'ai vu plufieurs hommes à la fleur de leur âge qui avoient eontracté une fi grande fenfibilité qu'ils ne pouvoient plus fupporter la lumière, & étoient obligés de vivre & de lire dans des ehambres dont l'obfenrité me permettoit à peine de diftinguer les lettres des plus gros earactères; les chandelles furtout, dont

<sup>(</sup>a) AVENZOAR ne périt pas, mais il s'attira une diffenterie facheuse. LANGE, p. 20.

# 104 DE LA SANTÉ

la flamme vacillante & la fumée sont si incommodes, leur étoient insupportables; & ils ne pouvoient pas même foutenir longtems la lueur d'une mince bougie. Il y en a d'autres qui dès qu'ils ont lu quelques pages ont les yeux pleins de larmes, voyent trouble, & bientôt ne distinguent plus rien. Les défordres de la vue, occasionnés par l'excessive mobilité des nerfs des yeux, foit qu'elle foit produite par trop de lecture, soit qu'elle dépende de quelqu'autre cause, sont très variés & très bizarres; j'ai fur cette matière beaucoup d'observations très-intéresfantes, mais qui seront placées plus convenablement dans un autre ouvrage, & je finirai cet article en ajoutant feulement un mot fur ces étincelles que les Gens de Lettres croyent fouvent appercevoir devant leurs yeux, & dont Mr. ZIMMERMAN, qui y a été sujet lui-même pendant quelque tems, a traité au long & avec beaucoup d'habileté dans l'ouvrage que j'ai déja cité plusieurs fois. Elles ont lieu toutes les fois que la mobilité des nerfs optiques est parvenne au point que sans être affectés par l'impression extérieure du feu, ils éprouvent, par une suite de

l'état de défordre dans lequel ils fe trouvent, des mouvemens femblables & aussi viss que ceux que produiroit la présence de cet élément (a).

6. 40. Les Orateurs sont aussi expofés à des maladies qui dépendent de leur vocation, & qui leur font funef-tes. L'action de la parole, foutenue pendant quelque tems, foit qu'on life, foit qu'on cause, soit qu'on déclame, est un véritable exercice, qui peut être très fort, dont les effets s'étendent sur toutes les parties, & qui bien ménagés peuvent être très utiles au poumon, à l'estomac, à tous les organes des digestions. Je l'ai conseillée plus d'une fois avec fuccès dans les maladies qui intéressoient ces parties, & cet usage étoit très familier aux auciens Médecins qui en avoient connu tous les avantages. Sans être Médecin, PLUTARQUE en avoit aussi indiqué toute l'importance. Elle agit même sur

E 5

<sup>(</sup>a) L'on m'a fait quelques objections fur cette explication; elles font specieuses, & annoncent un homme éclairé, mais les détails que je donnerai sur cet objet, dans le traité des maux de nerfs, développeront mieux mon idée.

#### 106 DE LA SANTÉ

tous les muscles, elle augmente la transpiration, elle ranime le genre nerveux, & peut, à tous ces titres, faire le plus grand bien. Il y a un grand nom-bre de personnes qui ont éprouvé que souvent le mal-aise, s'il n'est pas siévreux, se dissipe en causant ou en lisant à haute voix, & jc suis même convaincu. par beaucoup d'observations, que si l'hypocondrie dispose au silence, le silence réciproquement augmente l'hypocondric: j'ai vu plus d'une fois que des hypocondres qui commencoient à lire à haute voix par une complaisance for-cée, s'égayoient à mesure qu'ils lisoient, & ce fecours doit fouvent entrer dans le plan de curation qu'on leur propo-fe (a). Mais si cette action exercée moderément & bien dirigée peut saire beaucoup de bien, elle devient nuisible dès qu'on la porte trop loin; elle peut fatiguer les muscles autant que l'exercice le plus violent, & elle cause

<sup>(</sup>a) On peut lire sur l'utilité de la parole comme remède deux assez bonnes thèses d'Alberti, l'une est, De frequenti myslarum fer.nonicatione egregio sanitatis prasidio. Hala 1733, l'autre, De loquela usu medico. Hala 1737.

quelquefois la lassitude la plus douloureuse, elle jette dans la sueur la plus abondante, elle épuise entièrement, & son organe immédiat est surtout le plus fatigué; elle précipite la respiration; le poumon s'irrite, s'échauffe, s'enflamme, de là naissent l'enrouement, les pertes de voix, les chaleurs de poitrine, la toux, les crachemens de fang, des suppurations, des fièvres lentes, un affoibliffement général, enfin l'étisie; & ces hommes utiles s'éteignent comme une lampe qui n'a brillé que pour éclairer autrui. CICERON fut menacé de ce malheur; les Médecins l'en avertirent, & lui conseillèrent de renoncer au barreau pour deux ans; il suivit leur conseil; le repos le fortifia & lui rendit l'embonpoint que le travail lui avoit fait perdre.

Ceux qui sont le plus à plaindre, ce font les Prédicateurs qui n'ont d'autres fonctions dans l'Eglise que de réciter des sermons, & les Jurisconsultes qui n'ont d'occupations que de composer les pièces de procès & de les plaider; les uns & les autres détruisent leur fanté de deux manières, premièrement par leur assiduité au travail comme les autres Hommes de Lettres, en secondi

E 6.

lieu par la déclamation, dont ils font d'autant plus affectés que leur poulmon, accoutumé à cette eireulation lente qui est la suite de la vie sédentaire est peu en état de soutenir ees grands efforts.

Les Prédienteurs qui réeitent leurs fermons dans les Eglifes par les tems les plus froids, font partieulièrement expofés aux dangers d'une fueur repercutée, quand après s'être échaufés par la déclamation ils font obligés de refter tranquilles dans leur chaire au milieu d'une atmosphère gelée, aussi ils sont très sujets aux maux de gorge, aux enrouemens, & aux rhumes (a).

§. 41. Les grands Acteurs font expofés aux mêmes maux que les Ora-

<sup>(</sup>a) E. H. WEDELIUS dans une distertation de morbis concionatorum, Jenae 1702, compte parmi leurs maux le danger d'être infectés par les maladies contagieuses en allant voir les malades; ce danger ne tient point aux lettres, & n'est pas fort considérable, excepté dans les tems de vraie contagion pestilentielle; la peste de 1614 emporta 23 pasteurs dans le feul diocèse de Lausanne; mais heureusement la peste devient très - rare, parce qu'on a appris à l'eloigner, & l'on peut assurer qu'elle seroit bien moins ravageante aujourd'hui qu'elle ne l'étoit à l'époque dont je parle.

teurs. Moliere mourut d'un crachement de fang, après avoir joué le malade imaginaire avec beaucoup de feu; Montfleury, avant lui, avoit eu le même fort en jouant Oreste dans l'Andromaque de M. Racine, & l'on fait que M. Bond Gentilhomme Anglois, justement passionné pour la Zaïre de M. de Voltaire, expira en jouant le rôle de Lusignan, mais il est vraisemblable qu'il fut tué par le transport que cette admirable scène lui sit éprouver plutôt que par la déclamation.

Les Musiciens surtout périssent sou-

Les Musiciens surtout périssent souvent par des maux de poitrine, & leurs cadavres disséqués sont voir leurs poulmons ensammés, suppurés, ulcerés. M. Morgagni a vu un jeune homme, qui avoit une très-belle voix, que l'exercice de son talent jetta dans l'étisse; l'ulcération du poulmon s'étant étendue le long de la trachée artère jusques au larinx & à la gorge, il su étoussé en faisant des essorts pour avaler un jaune d'œus (a). Ramazzini avoit connu une grande chanteuse, la

<sup>(</sup>a) De sedibus & causis morbor. t. 1. p. 228.

## 110 DE LA SANTÉ

SCEVINA, qui toutes les fois qu'elle foutenoit longtems le chant tomboit dans un très fort enrouement (a). La déclamation & le chant nuisent non seulement à la poitrine mais aussi à la tête qui se remplit de sang parce que le poulmon est alors dans un état qui empêche les veines jugulaires de se vui-der. Cette même SCEVINA éprouvoit un fort vertige aussi souvent qu'elle cadençoit longtems le même ton; MER-CURIALIS avoit déja averti que le chant occasionnoit des maux de tête, des battemens des artères temporales, des gonflemens de yeux, des tintemens d'oreille (b), & feu M. VAN SWIETEN connoissoit une chanteuse, qui, toutes les fois qu'elle vouloit foutenir longtems un ton trop haut, tomboit comme apoplectique; mais l'attaque étoit très courte (c).

M M. les Curés & M M. les Pasteurs font beaucoup plus heureux que les Prédicateurs & les Orateurs du bar-

<sup>(</sup>a) De morbis artific. cap. 37. oper. p. 622.

<sup>(</sup>b) Gymnastica, liv. 6. ch. 5.

<sup>(</sup>c) MARHER prælectiones in Boerhaavii institutiones, t. 3. p. 427.

reau, parce que eeux même d'entr'eux qui eultivent les Sciences sont empêchés de s'y livrer avec excès par les devoirs de leur vocation qui les arrachent de leurs cabinets. Les Médecins ont le même avantage, & le soin qu'ils sont obligés de donner à la santé d'autrui les empêche de détruire la leur. Heureux enfin tous les Lettrés que leur état force à quitter leurs livres pour remplir d'autres devoirs; leur corps s'exerce, & quoique leur esprit ne sasse souvent que changer de travail, cette diversité mème est un délassement.

§. 42. La déclamation produit quelquefois un accident qui est une suite de la violente compression que les intestins souffrent dans les trop longues inspirations, & qui, quoique moins facheux que les maux de poitrine, ne laisse pas d'avoir ses dangers; ce sont des hernies ou descentes, qui sont sréquentes chez les Orateurs, qu'ils pourroient prévenir par l'usage d'un bandage, & qui en exigent un indispensablement, dès qu'elles existent, sans quoi on est exposé, toutes les sois qu'on parle avec force, à des suites qui peuvent être sunesses. Les religieuses & les religieux appellés à chanter beau-

coup, sont aussi très sujets à la même

incommodité (a).

§. 43. Telles font les principales maladies que produit une trop grande application au travail litteraire; mais il ne faut point croire que tous ceux qui fe livrent aux mèmes excès foient punis précifément de la même façon & au même degré; la différence des tempérammens, celle des âges, le différent concours des circonstances étrangères produisent, dans les effets, des varietés considérables auxquelles il ne sera pas inutile de faire quelque attention.

\$. 44. Il y a peu d'hommes organifés affez parfaitement pour qu'il y ait une harmonie complette entre la force de toutes les parties, il s'en trouve ordinairement quelqu'une qui est plus foible, & c'est celle qui, presque toujours, ressent les premières & les plus fortes impressions des excès d'étude com-

me de tous les autres.

Si l'on a l'estomac mauvais, soit de naissance, soit par les suites des erreurs de régime, cet organe se ressentira des fatigues de l'étude, tandis que

<sup>(</sup>a) RAMAZZINI. Ibid.

les nerfs conferveront encore toute leur force; au lieu que les perfonnes qui ont les nerfs foibles & l'estomac bon tomberont dans des maladies nerveufes très-graves avant que leur estomac foit dérangé.

Si les fibres musculeuses sont trop lâches on éprouvera des lassitudes, des engourdissemens, une extrême soiblesse, des gonsiemens avant que les ners

& l'estomac soient malades.

Ceux dont le poulmon n'est pas extrèmement bien constitué tomberont dans les maux de poitrine dont j'ai parlé plus haut, & feront détruits par une étisse & une fièvre lente avant que d'avoir éprouvé aucun dérangement dans les autres viscères.

Si c'est les vaisseaux de la tête qui sont soibles, on aura des maux de tête continuels ou des saignemens de nez fréquens, auxquels les jeunes gens qui étudient beaucoup sont très sujets, parce que, comme je l'ai déja dit, l'application fait monter le sang au cerveau.

La force même du tempéramment a fes dangers; des jeunes gens parfaitement bien conflitués fe livrent à l'étude avec une ardeur infatigable; la

# TI4 DE LA SANTÉ

forte action de leur ame augmente celle de tous les organes, & ils tombent dans des maladies inflammatoires qui font l'effet d'une irritation foutenue dans les tempérammens vigoureux. Quelquefois ils meurent d'une première attaque; plus ordinairement cependant ils se remettent, mais, s'ils sont bien guéris, leur tempéramment reprenant sa même force, & eux se livrants aux mêmes travaux, ils retombent dans les mêmes maux, & l'on voit souvent de ces jeunes gens robustes, livrés à des études opiniâtres, essuyer toutes les années une fièvre chaude; enfin, au bout de quelque tems, uses par le travail & par les fièvres, ils se trouvent fans forces, & font affaillis par les maladies de langueur contre lesquelles il ne leur reste plus de ressources.

\$. 45. Les effets de l'étude varient aussi beaucoup suivant l'âge auquel on s'y livre; une application soutenue tue l'enfance: j'ai vu des enfans pleins d'esprit attaqués de cette phrénésie litteraire au-dessus de leur âge, & j'ai prévu avec douleur le fort qui les attendoit; ils commencent par être des prodiges, & sinissent par ètre des fots. Cet âge est consacré aux exercices du corps

qui le fortifient, & non point à l'étude qui l'affoiblit & qui l'empêche de prendre son accroissement. La Nature ne peut pas mener de front avec succès deux développemens rapides. L'on a vu des enfans dont le eorps faisoit une crue prodigieuse, & les derniers mémoires de l'Aeadémie Royale des Scienees parlent d'un Languedocien qui, à l'âge de six ans, étoit de la taille d'un grand homme; mais que leur arrive-t-il? l'esprit reste dans une éternelle enfanee; ees forces même du corps, préma-turées mais sans consistance, périssent avee autant de rapidité qu'elles étoient venues, & ees prodiges meurent à douze ou treize ans. Quand e'est la erue de l'esprit qui est trop promte, que les talens se développent de bonne heure, & qu'on permet une application pro-portionnée à ee développement, le corps n'en reçoit aucun, parce que les nerfs n'aident point à la nutrition, on tombe dans l'épuisement & on meurt après des maladies eruelles, comme on en a vu un exemple célèbre dans Mr. Phil. BARATIER " qui à huit ans favoit " parfaitement l'hébreu, le grec, le la-tin, le françois, fans parler de l'al-lemand fa propre langue, qui à dix-

fept ans étoit l'homme le plus favant de l'Europe, mais qui fut sujet de-puis sa première jeunesse à des sluxions & à d'autres petites indispositions; à dix-huit ans il fut attaqué d'une toux, & dans le cours de la même année d'une foule d'autres maladies; l'appétit & le sommeil se perdirent, & il ne soupira plus qu'après sa délivrance, qui arriva à l'àge de dix-neuf ans & quelques mois. , A peu près à la même époque, on vit un autre enfant qui fut l'admiration de Nimes sa patrie, de plusieurs autres villes & de Paris même, où il mourut en 1726, âgé de sept ans. C'est Jean Louis de CANDIAC, d'u-22 ne illustre famille du Languedoc. A trois ans il lisoit parfaitement le latin ou le françois; à quatre ans on 22 lui apprit la langue latine; à cinq il 22 faisoit des versions en cette langue; 22 à fix il lifoit le grec & l'hébreu. possédoit dès lors les principes de l'arithmétique, de l'histoire, de la géographie, du blason & de la science des medailles (a).

<sup>(</sup>a) BONNEGARDE, Dictionnaire historique & critique. tom. 4. p. 420.

l'ai vu, dit Mr. Boerhaave, un jeune homme qui savoit tout, un monstre d'érudition, mais qui ne parvint point jusques à l'âge de vingt-cinq ans; & un autre aussi très-savant, qui travailloit jour & muit, & qui mourut de dépérissement, sans aucune maladie caractérisée, à l'âge de dix neuf aus (a). Vous avez vu un de nos concitoyens, né avec les talens les plus supérieurs & les plus précoces, dont l'esprit actif & pénétrant se livrant tout entier à l'étude & à la méditation, dans un tems destiné par la Nature à fortifier le corps, le réduisit pendant plusieurs années, dans l'état de langueur le plus triste & le plus dangereux; une diette presque sans exemple & la cessation de ses travaux lui rendirent une ombre de fanté; il oublia malheureusement qu'il n'étoit pas robuste, & périt à la fleur de son âge, victime de ses travaux (a).

La mémoire est la faculté qui fouffre le plus de ces études forcées & précoces, & l'on a plus d'un exemple qu'elle

(b) M. Philippe Loys de Chezeaux.

<sup>(</sup>a) Praelect. ad instit. §. 1056. t. 7. p. 346.

s'est totalement perdue. HERMOGÈNES étoit, à dix-huit ans, le plus habile rhéteur de la Grèce, mais ces fruits si hatifs ne durèrent pas; à vingt-quatre ans il perdit toutes ses connoissances, & vécut jusqu'à quatre-vingts ans dans cette imbécille ignorance, & l'Empereur CARACALLA, qui étoit aussi à dix-huit ans un prodige de savoir, oublia même de connoitre les lettres.

l'ai indiqué dans l'Avis au Peuple combien les paysans faisoient de tort à leurs enfans en les accablant de travaux au-dessus de leur force, l'on voit par tout ce que je viens de dire, & combien de choses ne resteroit-il pas à dire fur ce même sujet, qu'on fait un tort bien plus grand encore à ceux que l'on furcharge de travaux litteraires; les parens ou les maîtres durs qui exigent cette application forcée traitent leurs enfans comme les jardiniers, qui veulent vendre les primeurs, traitent leurs plantes, ils en sacrifient quelques unes pour les forcer à leur donner des fleurs ou des fruits qui sont toujours de courte durée & fort inférieurs à tous égards à ceux qui ne sont parvenus à leur maturité que dans leur faison, mais ils ont étonné, & on a vanté les serres &

les couches du jardinier. Il n'y a peutêtre pas d'institution plus eruelle & plus mal entendue que eette sureur d'astreindre les enfans à beaucoup de travail & d'en exiger de grands progrès; elle est le tombeau de leurs talens & de leur santé, & malgré tout ce qu'ont pu dire de grands hommes qui l'ont attaquée avee plus de force que de succès, elle est eneore trop généralement répandue (a).

Les maux qu'une trop grande appli-

<sup>(</sup>a) Je me rappelle toujours avec pleisir la derniere volonté d'ANAXAGORE, ee philosophe célèbre, qui le premier a enseigné que ce monde étoit l'ouvrage d'une intelligence, & qui preferoit, comme il le dit lui-même, une goûte de fagesse à une tonne de richesse. Perfécuté à Athènes sous le prétexte d'irréligion, il se retira à Lampsaque, où il jouit de toute la confidération qu'il méritoit, & où on alla même jusqu'à lui bâtir un autel. " Les principaux chefs de la ville le visitèrent un , peu avant qu'il mourut, & lui demanderent ,, s'il avoit quelque ordre à donner ; il leur , fit reponse, qu'il ne souhaitoit autre chose , sinon que l'on permit aux enfans de se diver-, tir toutes les annees dans le mois qu'il seroit mort. Cela fut exécuté, & la coutume en duroit eneore au tems de DIOGENE LAER-BAYLE.

cation fait aux enfans font encore aggravés quand elle les attache à des étu-des pour lesquelles ils ont du dégoût, & à tout âge, quand on est forcé à des occupations de tête dont l'objet déplait, les maux que l'ennui ajoute à ceux que produit la contention perdent promtement le malade; le changement d'objet peut seul les fauver. J'ai vu comme revivre, dit Mr. BOERHAAVE, ceux qui après avoir été astreints à des études qui leur déplaisoient pouvoient passer à d'autres plus de leur goût (a).

\$. 46. Si les études prématurées nui-fent, il n'est pas moins dangereux de commencer à s'y livrer trop tard. La Nature ne contracte des habitudes que peu à peu, il y a un tems où elle les contracte difficilement, & quand un homme est parvenu à la force de l'âge, fans avoir pris celle des occupations littéraires, il est à craindre que les fibres du cerveau n'avent de la peine à fe ployer aux nouveaux mouvemens que ce nouveau genre de vie exige, & qu'elles ne tombent dans des mouve-

mens

<sup>(</sup>a) Praeled. ad Inft. §. 1056. t. 7. p. 346.

mens défordonnés qui forment le délire. Les exemples de gens qui ont troublé leur raifon en se vouant aux études, dans un tems où l'on doit commencer à les diminuer, ne sont pas rares.

J'ai reçu depuis la publication de l'édition précédente & lu avec beaucoup de plaisir un très-bon ouvrage de Mr. BATIGNE mon ancien condisciple, & aujourd'hui célèbre praticien à Berlin, dans lequel je vois qu'il a fait des obfervations très-analogues aux miennes. , Il est très-nuisible, dit-il, de s'effor-

" cer à un certain âge d'acquérir de nouvelles connoissances, surtout lorsqu'elles demandent beaucoup d'attention. J'ai vu périr plusieurs perfonnes par des maladics, qui avoient porté assez subitement à la tête, pour avoir voulu apprendre des sciences de calcul à l'âge de quarante ans, & s'être livrés à cette étude avec trop d'acharnement (a).

J'ai eu ici, en 1764, un étranger qui, ayant quitté à quarante ans le

<sup>(</sup>a) Essai sur la dicession, Berlin 1763. p. 187. M. Batisne est mort en 1773.

commerce pour se livrer aux Sciences, se dérangea le cerveau en lisant Loc-KE, NEWTON & CLARKE. La cessation de toute lecture, des distractions, des conversations agréables, l'exercice, les remèdes, le rétablirent entiérement, mais ce ne sut pas pour longtems, il reprit ses occupations métaphysiques & il retomba. Plus récemment encore, j'ai été consulté pour un autre malade qui, ayant voulu devenir Physicien & Géomètre à cinquante ans, est tombé dans une mélancholie dont les redoublemens sont de vrais accès de folie.

Quand ces études tardives n'altèrent pas la raison, elles altèrent au moins fortement la fanté. Pierre Stone, jardinier Anglois, qui à vingt-six ans ne savoit ni lire, ni chifrer, qui à vingt-neuf savoit le latin, le françois, & lifoit les principes de Newton en remplissant son office, & qui à trente-deux publia un bon ouvrage sur le calcul intégral, mourut jeune (a). Pierre Anich étoit à l'âge de vingt-cinq ans

<sup>(</sup>a) On trouve un abrégé trés-intéressant de sa vie dans la longue préface qui est à la tête de la traduction françoise de son ouvrage,

un laboureur & un berger d'Oberpersuff, petit village du Tirol à trois lieues d'Inspruck, & savoit à peine former les lettres, mais il s'occupoit souvent, au milieu de ses travaux, de la marche des corps célestes, il les observoit attentivement; il étoit Astronome comme l'étoient les Patriarches, & l'hiftoire de ses observations & de ses progrès dans ce tems-là, s'il l'avoit observée & s'il en avoit tenu compte, auroit sans doute été un morceau unique, original & bien intéressant pour l'histoire de l'esprit humain; à vingt-cinq ans il apprend qu'il y a à Inspruck des Savans occupés uniquement de l'observation des astres, il y court, va vers le Père HILL, lui fait connoitre son, gout, son ignorance & son désir d'apprendre. Le Père HILL charmé de son génie lui donne ses soins, ANICH est en peu de tems grand Géomètre, grand Astronome, grand Géographe, grand Méchanicien, grand faiseur d'instrumens, grand écrivain; mais mort en 1766, à l'âge de quarante-trois ans, il avoit passé plusieurs années dans un état de maladie. "L'esprit épuisa le , corps, il esfuya pendant les dernières années de fa vie les langueurs de

F 2

# 124 DE LA SANTÉ

" la vieillesse & les infirmités de la ea-" dueité; il devint sourd & si pesant " qu'il avoit de la peine à marcher; " vingt-quatre heures avant sa mort un " violent mal de tête lui sit perdre la " vue (a)". Toute la force que ces deux hommes avoient aequis par les travaux champêtres sut bientôt détruite par un genre de vie opposé, & qu'ils auroient mieux soutenu si leurs organes avoient été saits de meilleure heure à la vie litteraire.

\$. 47. Une augmentation subite d'occupations est aussi funeste, & la seule observation que j'aie trouvé dans tout le grand ouvrage de Mr. PUJATI est celle d'un Prédicateur célèbre qui ayant été envoyé, par le Général de son Ordre, précher dans une ville où l'auditoire étoit difficile à contenter, se livra à de si grands essorts pour se soutenir qu'il s'attira une épilepsie incurable. Mr. HUIGHENS tomba dans un affoiblissèment de tète total quelque tems avant sa mort (a).

(a) Dictionnaire des hommes illustres, t. 3. p. 167.

<sup>(</sup>b) Eloges des académiciens, morts avant 16,9, par M. de CONDORCET, p. 133.

\$. 48. Il est même dangereux pour les Gens de Lettres qui ne sont plus jeunes, de s'appliquer tout à coup à des sciences différentes de celles qu'ils avoient cultivées jusques alors. Les nouvelles idées dont ils s'occupent mettent nécessairement en action de nouvelles fibres dans le eerveau, pour lequel cela forme un état violent qui affoiblit le genre nerveux. J'ai connu un très-habile théologien qui ruina absolument sa santé en suspendant ses études habituelles pour se livrer à celle de l'hébreu; & un pasteur respectable qui promu à une chaire de théologien à l'âge de einquante ans, tomba dans une langueur qui l'a conduit au tombeau, en se livrant au travail que cette nouvelle vocation exigeoit.

\$. 49. Si le changement de genre d'études est nuisible à ceux qui sont d'un âge mûr, la continuation de travail ne l'est pas moins, quand on est parvenu à un âge avancé: peu d'hommes sont nés avec l'heureuse constitution de Gorgias de Leontium qui parvint à l'âge de cent & huit ans sans discontinuer ses études & sans infirmité; de son disciple Isocrates, qui écrivoit ses Panchenées à l'age de quatre-vingt quatorze ans,

 $\mathbf{F}_{-3}$ 

& qui parvint à celui de quatre-vingt dix-huit; de M. MORGAGNI qui depuis soixante-sept ans fait l'ornement de l'université de Padoue, & qui âgé de 87 enseigne encore avec autant de netteté que de force & de savoir, jouit de tous ses sens, & fait les délices des étrangers qui, en voyageant en Italie, sont empressés à aller voir ce grand homme ( ), ou d'un des plus grands Médecins de l'Europe qui, quoiqu'il ait beaucoup travaillé toute sa vie, & qu'il soit septuagenaire, m'écrivoit, il n'y a pas longtems, qu'il travailloit encore ordinairement quatorze heures par jour, & jouisfoit de la plus parfaite santé. Ces exemples, & quelques autres semblables, ne font pas loi; il reste toujours vrai que la vieillesse est incommodée par un travail atlidu & qu'il en précipite la marche. Notre ame est immortelle sans doute. mais tant qu'elle est unie au corps elle en fuit la detfinée, elle semble naître, s'accroitre & vieillir avec lui (b). La dimi-

(b) Gigni pariter cum corpore, & una Crescere sentimus, pariterque senescere mentera.

<sup>(</sup>a) Il étoit né le 25 février 1682 & il est mort en 1773, il remplissoit encore les fonctions de la chaire peu de jours avant sa mort.

nution des forces du corps nous avertit de diminuer les travaux de l'esprit, l'un ne peut plus porter les mêmes fardeaux ni l'autre soutenir les mêmes études, & les facultés diminuent auffi bien que les forces musculaires. Peu de vieillards paroissent sentir cette vérité, il n'y en a point qui veuillent l'entendre, tous sont, fur cet article, Archeveque de Grenade (a), mais elle n'en est pas moins réelle, & si ceux qui favent modérer leur travail, à proportion que leur âge avance, préviennent par-là les infirmités & assurent leur santé, ceux qui savent prendre à tems le parti de renfermer leurs ouvrages dans leurs bureaux affurent leur gloire.

Solve senescentem mature sanus equum, ne Peccet ad extremum ridendus, & ilia ducat.

HORAT.

L'exemple d'un homme illustre qui faisoit déja de très-jolis vers à l'âge de 6 ans, & qui à l'âge de quatre-vingts ans écrit avec autant de feu & plus de gaieté

<sup>(</sup>a) Yoyez GILBLAS t. 3.

qu'à celui de trente, est un exemple

peut-être unique.

" J'ai vu, disoit le Magistrat de Bruxelles que j'ai déja cité, les hommes les plus vigoureux périr dès leur premiere vieillesse en continuant à s'occuper autant que dans l'âge de leur 22 force; que leur exemple nous rende 22 fages: notre age est fait pour un loisir 22 doux & honnête, c'est le tems des fé-22 ries; retranchons peu-à-peu de nos travaux, enfin abandonnons-les, & après avoir confacré la plus grande partie de notre vie au public, disposons de la derniere pour nous; les loix même nous indiquent cette con-22 duite, à foixante-cinq ans elles libé-23 roient un sénateur de ses fonctions & le rendoient à lui-même (a).

\$ 50. L'on ne doit pas penser que les études proprement dites soient la seule cause qui puisse produire les maux dont j'ai esquissé le tableau; toute tension sorte de l'ame produira le mème esset, & j'en ai déja cité quelques exemples.

L'on pourroit en trouver un grand nombre dans l'histoire des beaux-arts.

<sup>(</sup>a) Epistol. PLEMPIO.

L'arrangement d'un tableau, la composition d'une grande piece de musique exigent une contension aussi forte que les études les plus abstraites, & l'on verroit tous les jours les grands pein-tres, & les grands compositeurs en mu-sique, éprouver toutes les maladies des Gens de Lettres, si leur talent même n'étoit pas une fource de distractions qui les fouftraifent aux dangers d'un travail trop foutenu. La simple exécution de la musique affecte quelquefois si fortement les personnes dont les nerfs sont délicats, qu'elle les épuise promtement. J'ai eu une malade, grande musicienne, qui pouvoit fort bien se promener plusieurs heures de suite, mais que l'exécution d'une piece de claveein jettoit dans des fueurs abondantes, & un abattement si grand qu'elle a renoncé pendant plusieurs années à la musique, & ne l'a reprise que depuis qu'elle est guérie; elle ne pouvoit pas mème affister à un concert, ni aller au spectacle.

La dévotion outrée produit très-fréquemment le dérangement total de la fanté; M. ZIMMERMAN a rassemblé sur cet article plusieurs observations intéressantes, qui peignent très-bien la mélancolie dévote, dont les symptomes sont

## 130 DE LA SANTÉ

aussi bizarres, aussi effrayants, aussi cruels qu'il foit possible; & il y a trèspeu de Médecins employés qui n'aient vu, en ce genre, des spectacles bien tristes. La grandeur, la beauté de l'objet dont on s'occupe, la volupté qui accompagne le sentiment qu'éprouve une ame toute livrée à l'Etre des Etres, forment une fensation vive qui produit dans le cerveau une tension trop forte & trop soutenue pour qu'on puisse la supporter longtems impunément; elle jette bientôt l'ame dans le délire du fanatisme & le corps dans l'épuisement. J'ai vu les jeunes personnes les plus aimables se faner & dépérir, à mesure que se livrant à un système erroné, elles cessoient de s'occuper de leur vocation pour penser uniquement à celui qui en est l'auteur, & qu'on ne peut honorer mieux sans doute qu'en la remplissant. Vous regrettez encore, Meilieurs, un de vos disciples qui, né avec les plus grands talens, une ame forte & belle, la plus grande candeur, toutes les vertus, annonçoit à l'église un pasteur du plus grand mérite, & qui, victime d'une secte à laquelle il fut malheureusement livré, a péri de l'épuisement rapide dans lequel on a vu son corps tomber à mesure que fon ame s'enflammoit.

§. 51. Les occupations de la fouveraineté, celles du ministere, de la magistrature. les spéculations quelconques fi l'on s'y livre, en un n ot tout ce qui peut exercer les facultés de l'ame fortement & longtems, produit les memes maux que la culture des sciences les plus abstraites. Les rois, les sénateurs, les ministres, les ambassadeurs, éprouvent le même fort que les gens de lettres s'ils donnent autant de tems & d'application à leurs affaires que les favans à leurs études. Il est vrai qu'ils ont un avantage, dont j'ai déja faît sentir l'importance, c'est que les devoirs même de leurs charges les forcent fouvent à des distractions & à un exercice dont ces hommes qui ne sont que savans sont privés; mais d'un autre côté, leurs travaux font fouvent mélés de chagrins & d'inquiétudes dont les influences sont encore plus cruelles que celles de l'inaction, & qui accablent également l'ame & le corps; aussi ceux qui résistent aux occupations des plus grandes entreprises & aux foucis qui les accompagnent inévitablement sont pour moi des phénomènes incompréhensibles; César, Ma-HOMET, CROMWELL, Mr. PAOLI plus grand qu'eux peut-être, ont sans doute ŀ

reçu de la Nature des forces plus qu'humaines, & malgré cela ils auroient suc-combé sans le secours de l'exercice & de la fobriété. Mais c'est affez m'être occupé des maux, il est tems de venir aux remedes

§. 52. La premiere difficulté qu'on a à vaincre avec les gens de lettres, quand il s'agit de leur fanté, c'est de les faire convenir de leurs torts; ils sont comme les amans qui s'emportent quand on ofe leur dire que l'objet de leur passion a des défauts; d'ailleurs ils ont presque tous cette espece de fixité dans leurs idées que donne l'étude, & qui, augmentée par cette bonne opinion de soi-même dont la science enyvre trop souvent ceux qui la possedent, sait qu'il n'est point aisé de leur persuader que leur conduite leur est nuisible. Avertissez, raisonnez, priez, grondez, c'est souvent peine perdue; ils sc font illusion à eux-mêmes de mille façons différentes; l'un compte sur la vigueur de son tempéramment, l'autre fur la force de l'habitude; celui-ci espere échapper à la punition, parce qu'il n'a pas encore été puni; celui-là s'autorife d'exemples étrangers qui ne prouvent rien pour lui; tous opposent au Médecin une oblination qu'ils prennent pour

une fermeté dont ils s'applaudissent & dont ils deviennent les victimes; bien loin de redouter le danger à venir, ils ne veulent quelquesois pas même sentir le mal préfent, ou, plutôt, le plus grand des maux pour eux c'est la privation du travail, ils ne comptent pour rien les autres moyennant qu'ils fc foustraisent à celui-là. Quand ils font parvenus à ce degré de mobilité qui les jette dans l'extrêmité opposée, & cur fait tout craindrc, même les maux les plus imaginaires, on n'en cst pas plus heureux avec eux, & le découragement ne leur donne pas toujours de la docilité, mais une instabilité pire que l'opiniatreté, qui ne permet point de compter sur l'exécution d'aucune cure suivie; & on peut dire qu'en général les gens de lettres sont les malades les plus difficiles à conduire; c'est une raison de plus pour les éclairer fur les moyens de conserver & de rétablir leur fanté.

\$. 53. Le premier préfervatif, celui fans lequel tous les autres fecours font inutiles, c'est de donner du délassement à l'esprit. Je sais qu'il y a un très-petit nombre d'hommes supérieurs auxquels on n'oferoit pas donner ce conseil, ce seroit une espece de crime de les dis-

## 134 DE LA SANTÉ

traire; Descartes livré aux plus fublimes méditations & traçant le chemin qui va conduire les hommes à la vérité, NEWTON découvrant & développant les loix de la nature, Montesquillu composant un code pour toutes les nations & pour tous les fiecles doivent être respectés dans leurs occupations. ils font nés pour ces grands travaux, le bien public les exige; mais combien compte-t-on d'hommes dont les veilles foient aussi intéressantes (a)? La plupart perdent inutilement leur tems & leur fanté; l'un compile les choses les plus communes, l'autre redit ce,qu'on a dit cent fois, un troisieme s'occupe des recherches les plus inutiles, celui-ci se tue en se livrant aux compositions les plus frivoles, celui-là en compofant les ouvrages les plus fastidieux, sans qu'aucun d'eux songe au mal qu'il se fait, & au peu de fruit que le public en retirera; le plus grand nombre n'a même jamais le public en vue & ne dévore l'étude que

<sup>(</sup>a) M. DE MONTESQUIEU évitoit même de travailler jusqu'à la fatigue Distionnaire des hommes duaftres. Il favoit combien ces travaux forces usent, & combien peu ils sont fructueux.

comme le gourmand dévore les viandes pour affouvir fa paffion, qui trop fouvent leur fait négliger beaucoup de devoirs très-essentiels; brusquez-la, arrachez-les de leur cabinet, forcez-les au repos & aux délassemens qui éloigneront les maux, & rétabliront les forces; d'ailleurs le tems qu'ils passent hors de leur cabinet n'est point perdu; ils reviendront an travail avec une ardeur nouvelle, & quelques momens confacrés tous les jours au loisir seront bien récompenfés par la jouissance d'une longue fanté qui prolongera le tems de leurs études. Souvent même c'est au milieu des délassemens que naissent les idées les plus heureuses (a), & c'est en se promenant à la campagne qu'un des plus beaux génies de ce fiecle a composé ses immortels ouvrages (b); l'ame se développe mieux en plein air, les parois resserrées d'un cabinet l'appétissent; l'odeur des fleurs champêtres l'éleve, celle des lam-

<sup>(</sup>a) Vegeta & strenua ingenia, quò plus recessiis sumunt hoc meliores impetus edunt. VALER. MAXIM lib. 3. cap. 6 p. 140.

<sup>(</sup>b) Animus corum, qui in aperto aere amabulant, attointur. PLIN. Jun.

pes l'abbat, & la comparaison de Plu-TARQUE est bien juste, un peu d'eau, dit-il, nourrit & fortisse les plantes, une plus grande quantité les étousse; il en est de meme de l'esprit, les travaux modèrés le nourrissent, les travaux excessis l'ac-

cablent (u).

S'il y a un cas dans lequel il importe de prévenir le mal, c'est dans celui-ci; les maladies qui ont leur siege dans le cerveau ont peine à se guérir radicalement, & cet organe est un de ceux qui recouvrent le plus difficilement ses forces; plus il est nécessaire aux gens de lettres, plus, par là même, il leur importe de le ménager, & il me semble que ces hommes qui, en usant leurs facultés par les travaux excessifs, sont tombés dans l'imbécilité, forment un spectacle bien propre à ouvrir les yeux des hommes de lettres, & à leur donner la plus forte leçon de modération. Qu'ils ne s'obstinent donc plus à justifier de dangereuses erreurs & à se jouer de leur propre fanté; qu'ils n'alleguent point l'exemple d'autrui, c'est un piege dangereux; qu'ils ne se reposent point sur la force

<sup>(</sup>a) De education. pueror. cap. 12.

de leur eonstitution, ils l'assoiblissent tous les jours; qu'ils ne comptent point sur les effets de l'habitude, elle rend insensible l'action des eauses nuisibles, mais elle ne la détruit point; que le bonheur qu'ils ont eu d'échapper jusqu'à présent ne les étourdisse pas sur le danger qui les menace; ensin qu'ils se persuadent bien qu'on ne se livre point impunément à un travail forcé, & que pour eultiver les seiences sans ruiner sa santé il faut interrompre souvent ses études (a).

\$. 54. Avoir présenté l'inaction comme la seeonde cause des maladies qui sont l'objet de cette dissertation, c'est sans doute avoir déja indiqué l'exercice comme l'un des plus puissans moyens de conserver & de rétablir la fanté des gens de lettres; on a vu dans l'artiele précédent toute l'utilité du grand air;

<sup>(</sup>a) Tous les gens de lettres qui ont lu les mémoires de VIGNEUL-MARVILLE y auront trouvé (t. 1. p. 472. - 482.) des choses utiles sur cet objet, & tous les médecins connoissent aujourd'hui les conseils dictés par la fagesse & par l'amitié, que M. LUDWIG donnoit à M. DE HALLER (Epistola t. 3. p. 130.) il y a bien des années sur ses travaux excessis.

elle est bien augmentée quand on prend en même tems un monvement raisonnable; la réunion de ces deux remèdes falutaires rafraichit, facilite la circulation, favorise la transpiration, ranime l'action des nerfs, fortifie tous les membres. Tout homme qui a passé quelques jours à s'occuper dans son cabinet se sent la tête pefante, les yeux chauds, les levres & la bouche seche; un certain mal-aife dans la poitrine, une légere tension au creux de l'estomac; plus de disposition à l'ennui qu'à la gayeté; un fommeil moins doux, une pesanteur & un engourdissement dans tous les membres; s'il continue à s'enfermer. tous ces symptomes vont en augmentant & deviennent le germe de tous les maux que j'ai décrits; deux ou trois heures de promenade à la campagne les dissipent tout-à-sait, & rapellent la sérénité, la fraîcheur & la force. Les gens de lettres ne sont pas assez convaincus des influences du corps fur l'ame, quoique les plus grands hommes les aient très-bien connues (a), & aient senti

<sup>(</sup>a) L'on trouve à ce sujet, un passage trèsremarquable dans Moses Maimonides, le

que l'esprit est soumis à la médecine comme le corps. L'ame, disoit DESCAR-TES, dépend tellement du tempéramment Ed de la disposition des organes du corps, que si l'on pouvoit trouver un moyen d'augmenter notre pénétration, ce seroit dans la médecine qu'il faudroit le chercher (a). Ce que DESCARTES presentoit M. HOFMAN l'a vérifié, & ce grand praticien dit expressément qu'il a connu des gens stupides à qui il a donné de la raison en leur faifant prendre du mouvement (b). Tous les gens de lettres devroient s'imposer la loi de confacrer tous les jours au moins une heure ou deux à l'exercice ; & M. BOERHAAVE vouloit que ce fut avant le diner. La simple promenade a ses avantages, mais

plus ancien des médecins arabes; "Puisque, la fanté, dit-il, contribue beaucoup à la connoissance & au culte de la divinité, & que l'homme malade n'en peut pas contempler dignement les œuvres, il est donc abfolument nécessaire pour lui d'éviter avec soin tout ce qui peut nuire à son corps, & de rechercher au contraire tout ce qui peut conserver & augmenter sa santé.

<sup>(</sup>a) De methodo, Ño. 6. (b) De motu optim. corpor. medicin. §. 9.

## 140 DE LA SANTÉ

elle ne suffit pas, & je ne puis trop recommander de monter souvent à cheval; cet exercice est excellent pour la tête, pour la poitrine & fur-tout pour les visceres du bas ventre, dont il prévient & dissipe les engorgemens, qui sont, comme on l'a vu, une des ma alies ordinaires des personnes sédentaires (a). Je voudrois même que notre siecle & notre postérité enssent l'obligation aux gens de lettres de rappeller ces différens exercices dont les anciens faisoient une partie de leurs devoirs, auxquels nos ancêtres se livroient encore avec le plus grand succès, & que, depuis deux ou trois générations nous négligeons si fort que dans quelques années leurs noms n'existeront vraisemblablement plus que dans les dictionnaires. L'histoire qui

<sup>(</sup>a) Equitatio prae aliis hominibus litteratis studiis deditis & speculativam agentibus vitam convenit, in quibus & simul optime sessionilla pessima, incurvato corpore, quam inter legendum, scribendumque vix vitant, respirationem, motum diapharagmatis & musculorum abdominis sufflaminans, avertitur & corrigitur, equites enim decet ut cressum corpus gerant. M. Adolph de equitationis eximio usu medico, §. 18. p. 52.

doit leur être familiere leur fournit une multitude d'exemples des bons effets de l'exercice; Hérodicus, célèbre médecin, précepteur d'HIPPOCRATE, qui le premier a fait de la gymnastique ou de l'art des exercices, une branche de l'art de guérir, rétablit par ce moyen sa propre santé, &, malgré la foiblesse de son tempéramment, parvint jusques à l'âge de cent ans; s'il en porta quelquefois l'usage trop loin pour ses malades, c'est que l'on est sujet à s'enthousiasmer pour les découvertes utiles, & que l'on n'en connoît pas d'abord parfaitement tous les avantages & tous les dangers (a). STRATON étant attaqué d'une maladie de la rate qui est une de celles des savans, ne s'en guérit que par l'exercice (b). HISMONEUS se délivra par le même moyen d'une foiblesse de nerf. GALIEN, infirme jusques à l'âge de trente & quel-

<sup>(</sup>a) HERODICUS étoit frere de ce célèbre rhéteur GORGIAS de Leontium dont j'ai déja parlé, qui parvint à l'âge de cent & huit ans, & qui suivoit sans doute les conseils de son frere.

<sup>(</sup>b) Il y a eu quelques princes & plusieurs grands hommes de ce nom, celui-ci est STRATON de Lampfaque, surnommé le Physicien.

# 142 DE LA SANTÉ

ques années, nous apprend lui-même qu'il ne put rétablir fa fanté qu'en confacrant quelques heures tous les jours à prendre du mouvement. SOCRATE (a) & AGESILAS qui vont à cheval fur un baton avec leurs enfans, le grand pontife SCEVOLA, SCIPION, LÉLIUS, jouants au petit palet, & faisant des ricochets aux bords de la mer pour se délasser de leurs travaux & conferver par là leur fanté, leur gayeté & leurs forces, me paroissent des exemples qu'on peut propofer à nos lettrés les plus illuftres fans craindre de bleffer leur vanité, & avec quelqu'espérance qu'ils ne dédaigneront pas de les imiter. "Les délassemens du pere Mallebranche étoient des divertissemens d'enfans, il v recherchoit cette puérilité, honteuse en apparence, par une raison très-digne d'un philosophe, il ne vouloit point qu'ils laissassent aucune trace dans son ame; dès qu'ils étoient passés il ne lui restoit rien que de ne s'etre pas toujours appliqué. Il auroit dû les rechercher encore par une

<sup>(</sup>a) Arundine equitavit ipse Socrates. VA-LER MAXIM. 1. 8. c. 8.

autre raison, c'est que ces jeux puériles sont les seuls qui délassent véritablement les gens de lettres. Les cartes ne sont point un plaisir qui leur convienne, tous les jeux de commerce exigent de l'attention & ne la reposent point, ceux de hasard les fatigueroient moins, ou plutôt ne les fatigueroient point du tout, & peut-être les égayeroient, s'ils se perfundoient, ce qui est vrai, que les hafards font purement hasard & qu'il n'y a aucune spéculation à faire sur leurs combinaisons; mais ils ont, comme ceux de commerce, l'inconvénient de retenir sédentaires & il faut du mouvement. Il est étonnant, disoit PLINE le jeune, combien le mouvement & l'exercice du corps animent l'action de l'esprit.

M. DE LA CAILLE, qui avoit toujours été fort valétudinaire, n'acquit de la fanté que dans les travaux corporels auxquels il fut obligé pour la vérification de la méridienne de France (a).

La navigation est un exercice qu'on ne peut point conseiller à tous les savans, le plus grand nombre n'est pas à même de se le procurer, mais c'est

<sup>(</sup>a) Voyez fon éloge par. M. BAILLY.

## 144 DE LA SANTÉ

un excellent remède pour débarasser les visceres engorgés, dissiper la bile, rétablir puilsamment la transpiration (a), favorifer toutes les évacuations, & ceux qui sont à portée d'en jouir ne devroient point le négliger. Les anciens en connoissoient bien tous les avantages (b), & c'est le genre de voiture que préféroit à tous les autres OCTAVE AUGUSTE, qui étoit homme de lettres, & en avoit les infirmités (c). "Il étudia de bonne heure, dit son historien, & avidedement l'éloquence & les beaux-arts; il eut de très-grandes maladies; il étoit sujet aux rhumes & aux fluxions, & il fut attaqué de la pierre

,, &

(c) Si quo mari pervenire posset potius na-

vigabat. SUETON.

<sup>(</sup>a) Je fuis perfuadé, dit M. KIRKPATRICK, que les voyages fur mer font le fecours le plus efficace pour augmenter l'infenfible transpiration. Son suffrage est d'autant plus concluant que lui-même avoit fait beaucoup de ces voyages.

<sup>(</sup>b) M. GILGHRISIT, célèbre médecin Ecossois, a prouvé tous les bons effets de la navigation, dans plusieurs muladies très-graves, par une suite d'observations qu'il a réunies dans un petit ouvrage intitulé: On sea voyage.

" & d'inflammations d'entrailles (a); " mais s'il éprouvoit les infirmités que produisent les sciences, plus sage que les savans il savoit donner à la santé les soins qu'elle exigeoit, & se conserva

jusqu'à une belle vieillesse.

L'exercice qu'on prend dans un carosse bien suspendu & qui roule sur de beaux chemins, n'en est presque pas un, non plus que celui qu'on procure aux malades, qui sont hors d'état de sortir, par différentes machines imaginées pour cela. Ce sont de soibles ressources quand il est impossible de faire mieux; mais des gens de lettres peuvent toujours faire beaucoup mieux, quand ils n'attendent pas trop tard.

Les exercices dont je fais le plus de cas & qui leur conviennent le mieux font ceux qui exercent toutes les parties du corps, tels que la paulme, le volant, le billard, le mail, la chasse, les quilles, les boules, le petit palet même; mais malheureusement ils sont tombés dans un si grand discrédit que, dans plusieurs endroits, ces hommes qui s'appellent les honnètes gens auroient presque honte

<sup>(</sup>a) In vit. Oct. Aug. cap. 82.

de s'en amuser, & ne veulent pas sentir que l'abandon de ces utiles plaisirs est une des causes principales de l'augmentation des maladies de langueur (a). Il seroit bien à souhaiter qu'on les rappellat au moins dans les établissemens, qui se multiplient de nos jours, pour l'institution de la jeunesse, & que la gymnassique redevint, comme autresois, un objet des soins des directeurs & des anusemens des jeunes gens; je comprends sous ce mot général les jeunes personnes du sexe dont la vie sédentaire ruine leur santé, & , j'ose dire mème, le bonheur de la société.

\$. 55. Ardens à défendre leur inaction, les gens de lettres s'autoriferont de l'exemple d'un petit nombre d'hommes qui ont confervé leur fanté jufqu'à une vieillesse avancée sans faire d'exercice, de celui des femmes, de celui de beaucoup d'artifans sédentaires; mais ils se sont une illusion funesse, & les cas qu'ils allèguent ne sont point sem-

blables au leur.

<sup>[</sup>a] Tous les Gens de Lettres devroient lire le bel ouvrage de MERCURIALIS de arte gymnafica; mais malheureusement il est en latin

S'il y a en esfet plusieurs semmes, car malheureusement eela ne regarde pas le grand nombre, qui se portent affez bien fans prendre prefqu'aucun mouvement, e'est qu'elles ont d'autres feeours qui faeilitent la circulation & dont les Ĝens de Lettres font privés. La nature les a rendues plus sufeeptibles de fensations agréables; elle leur a donné un plus grand fond de gayeté; elles eausent davantage, & ce babil même est une sorte d'exercice proportionné à leurs befoins; elles mangent la plupart moins; elles ne s'épuisent point par les méditations qui tuent les favans; leur fommeil n'est point empêché par la continuation involontaire, pendant la nuit, des idées fortes qui les ont occupées pendant le jour; mille petits événemens de société, qu'un homme absorbé dans ses travaux n'apperçoit pas seulement, sont pour elles des objets assez considérables pour mettre les patsions en jeu au degré qu'il faut pour animer la circulation sans fatiguer les organes. Si l'on trouve des hommes du monde qui vieillissent & se portent bien, malgré leur inaction, on découvrira, presque toujours, en les examinant qu'ils ont eu les mêmes avantages dont je viens de prouver que les

G 2

## 148 DE LA SANTÉ

femmes jouissent; ce sont des femmes

masquées en hommes.

Par rapport aux artifans fédentaires, que les Gens de Lettres ne s'y trompent point, leurs cas sont très-différens; ils n'ont qu'une chose commune, c'est de ne pas changer de place autant qu'il seroit à souhaiter; mais, même à cet égard, il y a déja une si grande différence entr'eux, puisque l'Homme des Lettres est sédentaire tous les jours de sa vie, & que l'artisan se dédommage de la vie sédentaire qu'il mène les jours ouvriers, par l'exercice qu'il prend les dimanches & les jours de fètes, ce qui, dans une partie de l'Europe, fait un peu plus que la septieme partie de l'année, & dans le reste plus de la sixieme. A tout autre égard la différence est extrême; car quoique l'artisan ne change pas de place, cependant il y a toujours chez lui quelque partie de son corps en mouvement, & ce mouvement est affez considérable. dans quelques arts, pour les rendre trèspénibles & très - fatiguans, quoiqu'on foit toujours affis; chez tous fa continuité supplée à sa petitesse, & au bout de la journée la somme de leur action, quoique très-infuffisante chez plusieurs pour conserver leur fanté, est bien su-

périeure à celle de beaucoup de favans. D'ailleurs si cet artisan n'anime pas l'action des nerfs par un exercice suffisant, au moins il ne les use pas par l'étude; son travail lui gagne le sommeil que celui de l'Homme de Lettres lui fait perdre; la méditation après le repas ne trouble point ses digestions; son genre de vie est plus simple; sa gayeté, ses chants le soutiennent; tout est contre l'Homme de Lettres (a).

§. 56. Quelque nécessaire que leur foit le mouvement, ils ont cependant

<sup>[</sup>a] Je ne veux point dire que l'inaction ne soit pas nuisible à beaucoup d'artisans, je suis fûr du contraire; je sais que tous les arts ont leurs inconvéniens, & peut-être que le genre de vie du laboureur est le seul qui ne soit pas contraire à la fanté, mais je veux seulement prouver que l'inaction des Gens de Lettres est plus complette, & accompagnée de circonstances plus fâcheuses que celle des artisans sédentaires. Les maladies de cette classe d'hommes dépendent de quatre choses principales : le manque suffisant d'exercice & de plein air; les habitations fouvent mal faines qu'ils occupent; les matieres qu'ils ouvrent & celles qu'ils employent; la fatigue de certaines parties du corps sur lesquelles roule tout le pénible de leur art.

# 150 DE LA SANTÉ

quelques attentions à faire pour éviter que par l'abus il ne leur devienne nuisible; la premiere e'est de ne jamais se permettre un exercice excessif, qui, loin de leur faire du bien & de leur rendre des forces, les épuise. Trop sujets à donner dans les extrêmes, ils passent quelquesois de la plus grande inaction à la vie la plus active, & s'imaginent que quelques jours de beaucoup d'exereice suppléeront à ee qu'ils n'en ont ras pris pendant longtems, c'est se tromper dangereusement; non seulement ils usent leurs forces & se trouvent plus épuisés après, mais, ayant les vaisseaux foibles, ils eourent risque, en augmentant trop le mouvement tout - à - coup, d'en faire rompre quelques-uns, & ils tombent dans des saignemens de nez, des erachemens & meme des vomissemens de sang comme je l'ai vu quelquefois; aussi Seneque a eu raison d'exclure des exercices convenables aux Gens de Lettres eeux qui épuisent les esprits (a), & Homobo Piso ce mé-

<sup>[</sup>a] Nam exercitationes, quarum labor spititus exhaurit, hominem inhabilem intentioni ac shudiis acrioribus reddit. Epist. 15.

decin Italien qui, de nos jours; a écrit contre la circulation du fang, croyoit, fondé fur ce même principe, qu'un homme qui fatiguoit trop fon corps étoit incapable de donner aux affaires

l'attention nécessaire (u).

Une seconde précaution c'est de ne pas s'appliquer dabord après avoir pris du mouvement, & cela par deux raisons différentes; la premiere, c'est qu'alors on a besoin de repos & que l'action de l'ame n'est point un repos pour les corps fatigués, comme celle du corps l'est pour l'esprit; la seconde c'est que la circulation étant animée par le mouvement, & le cerveau même étant agité par cette augmentation de mouvement est peu propre à fuivre une chaîne d'idées dont la netteté dépend de la tranquillité & de l'ordre des ofcillations (b). Il n'y a point d'Homme de Lettres sans doute, qui ayant été obligé, par quelques circonstances, de s'occuper après avoir pris

<sup>[</sup>a] De regimine magnor, auxilior, p. 378.
[b] Voy. PLATNERI de negotiosa actione propter valetudinem circumcidenda. Cette excellente dissertation, toute pleine de cheses utiles, & écrite avec beaucoup d'élégance, est un morceau précieux pour tous les médecins.

affez de mouvement pour donner de l'agitation à fon poulx, n'ait fenti une efpèce de vacillation & de volubilité dans fa tête qui lui préfentoit trop d'idées,

mais sans la netteté nécessaire.

Il est, en troisseme lieu, très-important de ne point prendre d'exercice violent d'abord après le repas; la digestion n'est ni une fermentation, ni une disfolution, ni une trituration, mais c'est une opération qui tient des trois & qui exige de la tranquillité; elle a besoin de l'action des nerfs comme on l'a déja dit, & elle fouffre si un violent exercice les employe ailleurs; les alimens ne doivent pas être continuellement balottés dans l'estomac, parce que ce balottage trouble à chaque instant l'action de la digestion commencée, & voilà pourquoi, de tous les exercices pris d'abord après le repas, le trot du cheval est celui qui lui nuit le plus.

Enfin quand on a été longtems dans l'inaction on doit se persuader que les premiers exercices seront pénibles, & paroitront faire plus de mal que de bien; mais il ne faut point se rebuter; en commençant par de très-modérés on évitera ces mal-aises, & en les augmentant graduellement on parviendra peu-à-peu, à

prendre beaucoup de mouvement fans fatigue & avec le plus grand fuccès.

S. 57. Quand les Gens de Lettres modéreront leurs études & prendront plus d'exercice, ils éviteront la plûpart des maux qu'ils se procurent, mais comme on ne peut point espérer qu'ils obfervent tous, à cet égard, les conseils qu'on leur donne, il est important de leur indiquer un régime qui ne concoure pas au moins à augmenter les causes de leurs infirmités, & qui puisse même contribuer à les diminuer (a). L'on trouve dans HIPPOCRATE une règle générale qui prescrit aux Gens de Le tres, comme à tous les autres individus, la quantité d'alimens qu'ils doivent prendre; que les alimens, dit-il, sovent porportionnés au travail (b); car ajeu.e-t'il ailleurs, si les forces du corps sur p'ssent les alimens, c'est-à-dire si on les digère, ils nourrissent & donnent de la vigueur au corps, mais si la force des

<sup>(</sup>a) Vero è, che un letterato indefesso ne' studi se usi un vitto regolato, innocente, e parco provare piu soffribilli gl'incommodi di sua professione. FELICI disertat. p. 203.

alimens surpasse les forces du corps, c'està-dire si l'estomac ne peut pas les digérer, ils produisent une foule d'incommodités (c). PLUTARQUE insiste beaucoup sur cette proportion réciproque entre l'exercice & la quantité des alimens pour la conservation de la santé, & l'on en fentira l'importance en se rappellant une vérité que j'ai déja établie, c'est que c'est l'action des différens organes qui tire des alimens les fues analogues à nos humeurs & les change en notre propre substance.

Si ces organes, dont l'estomac est l'esfentiel, fout trop foibles pour agir fur une grande quantité d'alimens ou sur des alimens difficiles à digérer, au lieu d'etre changés en notre substance, d'ètre ce qu'on appelle affimilés, ils se corrompent, comme je l'ai dit §. 20, en fuivant leur propre disposition à telle ou telle espèce de corruption, & ils restent corps étranger qui irrite & qui ne nourrit point; c'est donc ces forces que chacun doit consulter, & tant de causes concourent à les détruire chez

<sup>(</sup>a) De vocis in homine, Foes. p. 421. & ailleurs.

le plus grand nombre des Gens de Lettres, qu'ils ne peuvent point se flatter de les conferver longtems; d'ailleurs lors même qu'ils digèrent bien, ils doivent penser qu'ils transpirent peu, & que par la même la sobrieté leur est nécessaire pour prévenir les accidens dont j'ai parlé §. 23. p. 74. & 75. Qu'ils se comparent au robuste laboureur & qu'ils jugent si leur diette peut être la même. L'un toujours au grand air, faifant un exercice continu, toujours gai, ne se fatiguant jamais par des méditations, jouissant d'un sommeil réglé & tranquille, ayant toutes les féerétions très-régulières, est toujours dans un état de parfaite santé; les nourritures les plus dures ne sont pas trop pénibles pour lui, paree qu'il a tout ce qu'il faut pour les digérer; ses bonnes dents commencent par en faire une mastication exacte que la plûpart des Gens de Lettres connoissent à peine, presque tous avalant sans mâcher; la falive, les humeurs digestives de l'estomae, eelle que fournit le pancréas, la bile, les humeurs intestinales ont leur plus grand degré de perfection parce que les organes qui les séparent sont sains; les fibres museulaires de l'esto-

mac & des boyaux agissent avec force, aucune fonction en un mot ne languit, les excrémens sont évacués, le chile passe sans obstacle dans les vaisseaux sanguins qui en font bientôt un sang pur dont les superfluités s'évacuent par les urines & la transpiration, & le corps reste dans un parfait équilibre. Si l'on donne à un fort manœuvre un bouillon léger, des friandises, de la gelée, du poulet, du pain blanc, il aura tout digeré en très - peu de tems, il aura faim, il sera en nage, il tombera en foiblesse si on ne lui donne promtement du lard, de la chair fumée, du fromage, du pain bis. Qu'un homme d'une constitution foible s'avise de vivre de ces alimens, il éprouvera des douleurs vives dans l'estomac, ou des angoisses plus cruelles que la douleur, il aura une forte indigestion, ces alimens corrompus devicadront une efpèce de poison qui produira les suites les plus funestes; & Mr. BOERHAAVE les a avertis de ce danger; "Il y a des ", Gens de Lettres gourmands, dit-il. ", qui ofent manger les mêmes choses ", que les gens de la campagne, mais ; ils ne peuvent digérer ces alimens :
; qu'ils choisissent ou de renoncer à

" l'étude ou de changer de régime; " fans quoi de longues & cruelles obf-" tructions dans les entrailles feront le " fruit de leur indiferétion (a).

\$. 58. Les attentions des Gens de Letres doivent porter fur le choix des alimens & fur leur quantité; les erreurs à l'un & à l'autre égard font funesses, mais je ne crains pas de dire, que s'il falloit pécher dans le choix ou dans la quantité, il vaudroit encore mieux les mal choisir (& on peut quelquesois y être forcé) que d'en trop prendre, ce qui ne peut jamais être nécessaire.

Je ne me propose point d'indiquer en détail tous les alimens utiles & nuisibles; je me contenterai de saire connoitre les classes générales de ceux qu'on doit éviter & de ceux qu'on peut se

permettre.

Ceux qui ne conviennent pas font 1°. tous les alimens gras; ils augmentent le relâchement des fibres de l'estomac, émoussent l'action déja trop foible de la falive, des sucs digestifs de la bile, des liqueurs intestinales, occassionnent par la lenteur de leur diges-

<sup>(</sup>a) Pralect. ad instit. §. 1036. t. 7. p. 337.

tion un mal-aise sur l'estomac, &, venant à s'y corrompre, deviennent ou acides, ou rances, quelquesois successivement l'un & l'autre, & produisent dans ces parties des symptomes d'irritation violente (a).

2°. Tous ceux qui étant visqueux, pâteux, glaircux, opèrent à peu près comme les graisses. Ces deux classes renserment les pâtes grasses, les fritures, les bignets, les crèmes, les pieds d'animaux, &c. quelques poissons tels que les anguilles, la raye, la sèche, &c.

3°. Les viandes naturellement dures ou durcies par la fumaison & la salaison, sur lesquelles les forces digestives foibles agissent trop lentement, qui restent longtems sur l'estomac, irritent d'abord par leur poids & par leur acreté, se corrompent en séjournant, & irritent ensuite par cette corruption.

La viande de cochon, celle de cochon de lait, fouvent les oyes & les canards, réunissent tous les défauts in-

<sup>(</sup>a) Les graisses végétales telles que les huiles, le chocolat, le beure, la crême, s'aigrissent ordin irement avant que de rancir, les graisses animales se rancissent sans aigrir.

diqués dans ces trois articles, & ne font point ordinairement des alimens adaptés aux forces digestives des hommes de lettres, des gens oisses & sèdentaires, des personnes valétudinaires.

4° Ceux qui renserment beaucoup d'air, qui; venant à se développer, & n'etant pas assez contenu par des organes soibles, ni distribué à mesure qu'il se développe, produit des gonsemens considérables, qui sont toujours accompagnés d'un sentiment de mal-aise dans tout le corps, & sur-tout d'embarras dans la tète, qui en trouble les sonetions. C'est cette qualité qui a fait que les Anciens déconseilloient l'usage des graines légumineuses, & que Pythagore, si partisen d'ailleurs du régime végétal, désendoit si soigneusement à ses disciples de manger des seves (a).

<sup>(</sup>a) L'air qui se développe des alimens est un des plus grands agents de la digession, on ne pourroit pas vivre longtems avec des alimens dont on auroit enlevé l'air; mais cet air si utile, si necessaire quand les organes sont en bon etat, parce qu'il s'en développe moins, parce qu'il se developpe peu à peu, parce qu'il est regi & de nouveau employé, à mesure qu'il se développe, par l'action de

# 160 DE LASANTÉ

5°. Tout ce qui est ou fort acide, (on a vu que les Gens de Lettres étoient fort sujets aux aigreurs) ou qui irrite trop par quelqu'autre espèce d'acreté que leurs nerfs délicats & mobiles ne peuvent point supporter.

§. 59. Les alimens qui conviennent le mieux font 1°. la viande tendre des jeunes animaux qu'on fert à l'ordinaire fur les tables; excepté, je l'ai déja dit, celle de porcs, d'oyes, de canards.

l'estomac & des intestins, nuit quand les digestions sont foibles, parce que, comme on l'a déja vu , les alimens se corrompant presque plus qu'ils ne se digèrent, la quantité d'air qui se développe est beaucoup plus considérable; parce que la progression des ali-mens se fait mal, ils restent longtems dans l'estomac, & cet organe se trouve surchargé d'une quantité d'air qui auroit dû être repartie dans tout le canal intestinal; parce, enfin, que cet air plus fort que les organes, si on veut me permettre cette expression, n'en est point régi, mais s'amasse & se raréfiant à chaque instant par la chaleur, gonfle prodigieusement & par là occasionne de vives douleurs, trouble la digestion, & comprimant tous les viscères du bas-ventre, en altère les fonctions, quelquefois même y produit des inflammations.

2°. Le poisson à écailles, qui a la chair ferme & tendre, de mer, de rivière ou de lac. 3°. Les graines ceréales, telles que les différentes espèces de froment, le feigle, l'orge, le ris, l'avoine; il ne faut même point eroire que toutes les graines légumineuses soient nuisibles, & quoiqu'elles renferment plus d'air que les autres, je n'ai point vu que leur usage moderé nuisit aux personnes dont l'estomae n'est pas encore entiérement perdu. De toutes ees graines les unes étant gruées servent à faire ces différentes soupes connues sous le nom de soupes farineuses qui, soit à l'eau, soit au bouillon de viande, suivant les eireonstances, sont un aliment assez nourrislant, aisé à digérer, & dont on fait usage avec grand suceès dans plusieurs eas. Les différens fromens & le feigle fournissent le pain dont je parlerai plus bas. 4°. Les herbes qui ne sont ni trop relâehantes, ni trop aeides ; les meilleures de toutes sont les différentes espèces de chicorée. 5°. La plûpart des raeines usuelles, qui nourrissent par leur partie farineuse comme les graines, & qui d'ailleurs font pref-que toutes ehargées d'un fucre fort doux, qui est un mélange d'huile & de

fel dont les effets sont très favorables (a). 6°. Le pain qui est la base commune de la nourriture chez toutes les nations civilifées, & dont on trouve l'équivalent chez la plûpart des peuples. 7°. Les œufs. 8°. Le lait. 9°. Les fruits. Mais l'usage même de ces alimens peut être rendu plus falutaire par quelques observations qu'il est important de faire.

§. 60. Par rapport aux viandes tendres on doit les manger ou roties ou cuites dans très-peu d'eau; si on les cuit à grand bouillon, le bouillon se charge de toutes leurs parties nutritives, & elles ne confervent plus qu'une fibre féche qui cst incapable de fortifier. Le bouf tendre, le bon veau, le mouton nourri dans les lieux fecs, les poules, poulets, chapons, poulardes, moyennant qu'ils ne soient pas trop gras, les poulets d'inde, les pigeonneaux, les

<sup>(</sup>a) Toutes les racines dont on fait usage dans les cuisines, & sans doute beaucoup d'autres, font remplies d'un excellent sucre qui n'est point inférieur à celui de la canne à sucre, & qu'on peut en extraire très-aisément; huit onces de suc de chervi donnent une once & demie de sucre. MARGRAFF. Mem. de l'Acad, de Berlin.

perdreaux, les alouettes, font les viandes les plus convenables aux personnes délicates, & peut-être celles auxquelles ils devroient le borner.

Les poissons fans écailles, ceux d'étang, ccux qui sont trop gras, peu fermcs, glaircux, forment une mauvaise nourriture, & on doit les éviter. Le poisson n'est jamais plus sain que quand

il est cuit à l'eau.

Les œufs quand ils sont tout frais & cruds ou très-peu cuits à la coque, font un genre d'aliment doux qui n'irrite point, qui nourrit bien, qui se digère avec facilité, mais s'ils ne sont pas très-frais ils font nuisibles, s'ils font durcis ils font très-indigestes; c'est une des meilleures nourritures pour les personnes sujettes aux aigreurs; celles qui ne peuvent pas digérer les œus entiers se trouvent souvent trèsbien de ne prendre que le blanc qui est beaucoup plus aisc à digérer & qui fortifie beaucoup les personnes foiblcs (a).

<sup>(</sup>a) Quand l'expérience ne le prouveroit pas, on auroit pu le conclure de ce que le blanc est la première nourriture du poulet,

# 164 DE LA SANTÉ

Le lait qui est le plus doux, le plus digestible des alimens, convient aussi beaucoup aux Gens de Lettres, moyennant qu'ils ne soient point encore fatigués par les aigreurs, & qu'ils ne le prennent point avec des alimens ou qui peuvent l'altérer, ou qui, étant difficiles à digérer, ele retiendroient trop longtems dans l'estomac où il se corromproit. Il faut pour bien faire le prendre ou seul ou seulement avec un peu de pain dans un tems où la digestion des autres alimens est bien finie.

On peut placer auprès du lait le chocolat, qu'on doit ranger parmi les alimens plutôt que parmi les boissons; c'est la décoction d'une graine qui renferme deux parties, une farine douce, nourrissante, digestible; & une huile

<sup>&</sup>amp; que le jaune ne lui fert que les derniers jours. Si l'on doit même ajouter foi aux relations de quelques voyageurs, le jaune de l'œuf du Tavon, espèce de poule de mer des Isles Philippines, ne sert jamais à la nourriture du petit animal, & quand il éclot le jaune se trouve tout entier dans la coque; mais comment concilier cette observation avec celles qui démontrent invinciblement que le jaune est une partie de l'animal même?

grasse, amère, pénétrante; ce mêlange en fait une nourriture qui répare promtement & qui fortifie, mais dont il ne faut cependant point abuser. Le cacao nourrit trop les personnes sanguines, il augmente la quantité du sang, il les échauffe; comme aliment gras il occasionne quelquefois des pesanteurs d'estomac, il se digère mal, il ôte l'appétit, il constipe, & en général il ne convient point quand il y a des obstructions; d'autrefois il s'aigrit. L'addition du sucre ne fait que le rendre plus digestible, mais celle des aromates, sur-tout de la vanille & de l'ambre le rend insuportable pour plusieurs personnes, & nuisible à toutes celles qui sont échauffées & dont le sang a de la disposition à se porter à la tète.

§. 61. Les fruits dont on fait généralement le plus d'ufage, font les cerifes, les fraifes, les framboifes, les raifins de mars, les grofeilles, les meures, les différentes espèces de prunes & de pêches (a), les poires fondantes, les

<sup>(</sup>a) Mr. KIRKPATRICK, qui avoit vêcu très-longtems dans les pays plus chauds que Londres, établit dans une note de l'édition

abricots, les raisins. Tous ne sont pas également salutaires; les cerises, les meures, les pèches, les poires fondan-tes, les raissins, sont eeux qui me pa-roissent mériter la présérence, & leur qualité relachante & susceptible de s'aigrir pourroit même les faire envisager d'abord comme peu convenables aux Savans auxquels je n'en confeillerois point en effet un usage trop continu

Angloise, & j'ai toujours fait la même obfervation, que les péches bien meures, mangées en très-grande quantité, n'ont jamais d'autre inconvénient que celui de procurer quelquefois une simple diarhée, mais il remarque qu'elles ne parviennent à ce point de maturité, en Angleterre, que dans les étés chauds & secs. Mr. Cullen se plaint également de ce qu'elles sont rarement bonnes en Ecosse, & je le remarque pour faire observer en général que les conseils qu'on donne fur l'usage des fruits sont toujours relatifs aux climats; presque tous nos fruits sont delicieux & très-sains, j'en sais faire un très-grand usage, avec le plus grand succès; ce même usage auroit des inconvéniens avec des fruits moins bons. Les pêches font un des fruits les plus difficiles en température, si l'Angleterre est trop froide nous avons des politions qui sont déja trop chaudes.

ou trop abondant; mais comme dans l'énumération des maux auxquels l'étude expose, on a vu qu'un des plus eruels étoit la stagnation & l'épaissiffement de la bile, ces fruits sont le remède du monde le plus propre à le prévenir & à le guérir; leur jus qui est, de tous les savons, le plus doux, le plus fondant, le plus agréable, le seul nourrissant & fortifiant, conserve à la bile sa fluidité, enlève les obstructions, excite les intestins paresseux, guérit la mélaneholie qui dépend des obstructions du bas-ventre, & convient extremement à ceux des Gens de Lettres dont i'ai parlé §. 43. p. 112. qui sont exposés à des fièvres inflammatoires, ou à ceux qui tombent dans des fièvres lentes, produites par le desséehement, ou par l'acreté putride des humeurs; ils sont sur-tout le vrai spécifique des maladies indiquées §. 22, qui dépendent de la corruption de la bile. On doit les éviter quand on est fort sujet aux aigreurs, quand l'estomae & les intestins sont dans un état de relachement, que tout le corps est trop làche, le sang trop dissous, les forces épuisées. Les personnes même auxquelles ils eonviennent, sur-tout les Gens de Lettres dont

l'eltomac a toujours besoin de ménagement, se trouveront toujours mieux de les prendre hors des repas, quand l'estomac est vuide, qu'à la fin des repas, de les prendre seuls ou avec un peu de pain que de les mêler à d'autres alimens, & sur-tout de ne boire par dessus que de l'eau, qui est leur vrai digestif, au lieu que le vin les dur-

cit & les aigrit.

§. 62. Il y a dans le choix des alimens des précautions à prendre qui ne peuvent point être prescrites par des règles générales, mais que chacun doit découvrir en observant ce qui lui convient ou l'incommode. Chez quelques personnes la viande se digere plus aifément que les légumes qui leur pro-curent une fensation désagréable au creux de l'estomac, & dont ils doivent par là même beaucoup restreindre l'u-sage, dont d'autres se trouvent à merveille & beaucoup mieux que de la viande, dont un usage un peu abondant leur donne de l'angoisse, des insomnies, de la tristesse, de la fièvre. En général on préfère les légumes pour la nourriture des Gens de Lettres; PLUTARQUE ne veut pas même qu'ils goûtent de la viande dont l'usage, dit-il,

dit-il, diminue l'intelligence; on peut citer, pour autoriser ce système, l'exemple de plusieurs Philosophes célèbres par l'étendue de leur génie & de leurs connoissances, qui n'en ont fait aucun usage, tels que Zenon, Plotin, Chrysante. Feu M. Cocchi, célèbre Médecin de Florence, a donné sur cette matière une dissertation très intéressante (a); mais je crois cependant devoir avertir que ce seroit un abus dangereux que de vouloir astreindre les Gens de Lettres à un régime absolument végétal qui auroit, pour plusieurs, des inconvéniens très-réels.

Quelquefois même leur estomac se trouve dans un si grand relâchement, leurs forces digestives sont si fort émoufsées, la bile si apauvrie, qu'ils ne peuvent digérer aucune espèce de végétaux & qu'ils périroient s'ils s'obsti-

noient à en vivre.

GALIEN, SETHI, PLEMPIUS s'accordent à regarder les poissons de rivière comme un des alimens les plus sains pour les Gens de Lettres; on se sent

H

<sup>[</sup>a] Del vitto Pitagorico per uso della Medicina. Firenze 1744.

# 170 DE LA SANTÉ

plus léger après leur usage qu'après celui de la viande.

J'ai vu quelques Hommes de Lettres à qui le pain donnoit eonstamment des aigreurs, & qui ne peuvent en prendre qu'une très petite quantité. Il n'y a point de pratieien observateur qui n'ait remarqué souvent que le pain, cet aliment si falutaire pour les hommes sains, ne l'étoit point dans plusieurs maladies, & je suis très souvent obligé d'en saire beaucoup modérer l'usage, quelquesois de l'interdire presque entièrement.

Les œufs incommodent beaucoup de gens fans qu'il foit toujours possible d'en assigner la raison; il en est de même du lait; ainsi par rapport à ees alimens il faut absolument consulter son

estomac.

§. 63. Quoique l'apprêt le plus simple soit le plus sain, l'on ne doit cependant pas exelure tous les assaisonnemens de la euisine des Savans. Les sibres lâches de leur estomac, dont l'action n'est point animée par le mouvement, ont besoin de quelques légers stimulans qui les tirent de leur engourdissement, tels sont le fel, le suere; quelques aromates doux, tels que la

canelle, la noix muscade, & sur - tout ces aromates plus falutaires encore que nous cultivons dans nos jardins, le thym, la marjolaine, le basilic, le cerfeuil, le fenouil, & d'autres du même ordre; mais l'on doit éviter tous ceux qui, chargés d'une huile ou d'un fel excessivement acres, irritent trop fortement & dont l'action est trop durable. Tous les Gens de Lettres devroient. comme HORACE, hair l'ail & éviter l'usage de la moutarde & du .poivre qui font remplis d'une huile essentielle presque brulante. Ils doivent même être en garde contre un trop grand & trop fréquent usage des affaisonnemens les plus doux, qu'on ne devroit jamais regarder comme une partie des alimens ordinaires, puisque tout ce qui irrite augmente la circulation, use les organes & abrège les jours.

\$. 64. Une des règles de diétetique la plus importante pour la fanté, & à laquelle il est d'autant plus important de s'astreindre qu'on a l'estomac moins bon, c'est d'éviter les mèlanges de différens alimens, & de ne jamais se permettre plus de deux ou tout au plus trois plats à chaque repas; celui qui se borne à un seul fait encore mieux; &

j'ai connu un vieillard respectable, qui, étant assez valétudinaire à l'âge de quarante ans, s'imposa la loi de ne jamais manger que d'un seul plat, il a tenu parole, & est parvenu à celui de quatre vingt dix, jouissant d'une excellente santé, de toute la force de son esprit, & de toute la vivacité de se sens.

Si l'on réfléchit un moment sur cette varieté étonnante de mets dont les tables font servies, sur le nombre de choses différentes dont on charge son estomac en très peu de tems, on trouvera peu d'usages plus ridicules; quand on en observe les suites, on voit qu'il y en a peu de plus dangereux. Qu'Ho-RACE nous fasse la leçon sur cet article, on recevra ses conseils avec plus de plaisir & pent-être plus de confiance que ceux des Médecins. "Voyons maintenant quels font les avantages de la frugalité: premièrement avec elle non se porte bien. Pour en être convaincu rappellez-vous quelqu'un de ces repas simples dont vous vous êtes si bien trouvé; mais dès qu'on mêle les ragouts, les rôtis, le gibier, le , poisson, les viandes douces se chan-" gent en bile, & une pituite visqueuse

,, fait mille ravages dans l'estomac (a). S. 65. Quelle que foit la falubrité & la simplicité des mets dont les Gens de Lettres font usage, si, toujours occupés de leurs études, ils mangent machinalement & fans mâcher, comme je m'en suis déja plaint, ils négligent un des secours les plus utiles à la diges-tion. Rien ne soulage l'estomac autant qu'une mastication exacte; elle aug-mente la sécrétion de la salive qui est le meilleur des digestifs (b), elle en impregne exactement les alimens, elleaugmente leur surface en les divisant extrêmement, & elle les met par là plus à portée d'être pénétrés par les fucs de l'estomac; leur dissolution dans l'estomac devenant plus promte, ils y féjournent moins longtems, ils s'y digèrent & ne s'y corrompent point, par là même ils ne l'irritent ni ne le fatiguent; & cette première digestion étant parfaitement bien faite tout le reste des fonctions s'en ressent & s'e-

15,54. &c.

<sup>[</sup>a] Accipe nunc visius tenuis qua quanta que fecum Asserat &c. Satyr. 2. lib. 2.
[b] MACBRIDE experimental esays, p.

# 174 DE LA SANTÉ

xécute avec aifance. La mastication a encere deux autres avantages, l'un c'est que l'on mange réellement moins sans en être moins nourri; l'autre, c'est qu'elle contribue beaucoup à la conservation des dents; en un mot ses avantages pour la conservation de la fanté sont tels qu'on ne peut point assez les apprécier, ni trop insister sur le tort trop général que l'on a de la négliger.

\$. 66. La digestion se faifant lentement chez les Gens de Lettres, il ne leur convient point de manger souvent, & il y a une grande différence entre l'état d'un estomac encore à demi plein d'alimens à demi digerés, qui ont besoin de toutes les forces de l'eltomac pour l'ètre complettement, & ceiui d'un estomac qui étant débarrassé de tout aliment, a repris ses forces & est baigné de sucs digestifs qui attendent de nouvelles nourritures; tout ce qu'on prend dans le premier état trouble la diseftion commencée, & ne peut point éprouver d'abord les premiers changemens d'une bonne digestion; ainsi il importe extrêmement aux Gens de Lettres de ne jamais manger mal à propos, & c'est bien affez pour eux de faire trois repas par jour, deux très lé-

gers, & l'autre un peu plus fort. J'ai vu quelques personnes dont le travail avoit dérangé l'estomac & la santé, se rétablir en observant la mode de vivre fuivant que je leur avois confeillé avec des directions pour le choix des alimens, dont les détails seroient déplacés ici. Le matin en se levant ils buvoient un verre d'eau froide, ils déjeunoient une demi heure après, & s'occupoient pendant quatre ou cinq heures, ils prenoient alors de l'exer-cice au moins pendant une heure, & dinoient après s'être un peu reposés. Les premières heures après le diner étoient consacrées ou à une promenade fort douce ou à quelques devoirs de foeiété qui ne fatiguent ni l'esprit ni le eorps; ils s'occupoient ençore quelques heures dans la soirée, & faisoient un souper extrèmement léger, ee qui est très important pour les Lettrés par plusieurs raisons. La première, c'est que le fommeil portant déja plus de fang à la tête, il cst dangereux d'augmenter beaucoup la plénitude des vaisfeaux par un grand fouper avant que de se eoueher (a); la seconde, e'est

<sup>[</sup>a] Il y a plusieurs phénomènes qui prou-

# 176 DE LA SANTÉ

que l'action des nerfs étant diminuée pendant le sommeil, les digestions auxquelles cette action est nécessaire doivent se faire moins bien; la troisième, c'est que le sommeil des Gens de Lettres étant déja fort léger, s'il y a dans l'estomac beaucoup d'alimens ils forment un principe d'irritation, qui, tenant tous les nerfs dans un état d'agitation, trouble absolument le repos; on n'est pas éveillé parce qu'on n'en a pas la force, on ne dort pas parce qu'on ne peut pas jouir de ce calme profond qui forme le sommeil, & cet état fatigue excessivement & ruine la santé; on le prévient en faisant un de ces soupers légers qui, comme on le disoit de ceux de PLATON, sont agréables pour le moment & pour le lendemain, & laissent le corps sain & l'esprit libre, au lieu qu'un fouper abondant

vent cette plénitude des vaisseaux du cerveau pendant le sommeil, & on a tous les jours sous les yeux un phénomène qui la démontre palpablement, ce sont ces grincemens de dents auxquels beaucoup d'enfans & même des adultes sont sujets en dormant, & qui sont toujours beaucoup plus forts quand ils ont beaucoup soupé.

DES GENS DE LETTRES. 177
laisse la tête embarrassée, le corps fa-

tigué & l'esprit abbatu & incapable de s'occuper avec succès.

Vides ut pallidus oninis

Cænå desurgat dubiå? corpus onustum

Hesternis vitiis animum quoque pragravat una,

Atque affigit humo divina particulam aura,
Alter ubi dicto citius curata sopori

Membra dedit, vegetus præscripta ad mu

J'ai connu des hommes de Lettres qui ont rétabli leur fanté délabrée en

THEOPHRASTE a aussi averti qu'en mangeant beaucoup & en se nourrissant de viandes on affoiblissoit sa raison, on appesantissoit son esprit, & on contrassoit une espèce

d'imbécillité.

<sup>[</sup>a] Voyez les visages pales de ces gens qui fortent d'une grande table. Il y a plus, le corps fatigué des excès de la veille appesantit l'esprit & rend terrestre cette parcelle de la Divinité, ce sousse qui nous anime; au lieu que l'homme sobre se couche, s'endort, & se lève plein de vigueur pour reprendre ses occupations. Hor. Sat. 2. lib. 2.

prenant seulement un peu de lait pour fouper. Ne feroit-on pas encore mieux, dira-t-on peut être, de ne point souper du tout? Quelques personnes sont dans cet usage, & s'en trouvent bien, mais il ne peut point convenir indistinctement à tous les Gens de Lettres; comme ils ont l'estomac extremement sensible & les nerfs fort délieats, s'ils restent trop longtems fans prendre quelque chose, les sucs digestifs acquièrent une âcreté qui, n'étant point en-veloppée par les alimens, irrite l'estomac, & cette irritation suffit pour troubler le fommeil.

§. 67. Ceux qui sont attachés au plaisir de manger pourroient être tentés d'envifager ces règles comme des préceptes austères qui n'ont jamais été exactement fuivis, & qu'il feroit peutêtre dangereux de suivre à la lettre; il est aife de les rassurer par une foule d'exemples, qui prouvent qu'une fo-brieté bien plus grande que celle que j'ai prescrite est le vrai moyen de conferver une fanté parfaite. Anacréon, qui parvint à une vieillesse avancée, ne se nourrit, les dernières années de fa vie, que de raisins secs. Auguste, dont on a vu que les infirmités avoient

beaucoup de rapport avec celles des Gens de Lettres, est un modèle à leur offrir pour la sobrieté, il se bornoit à la plus petite quantité de nourriture (a). PAUL l'HERMITE, ST. ANTOINE, AR-SENIUS, ST. EPIPHANE, pour ne pas parler de plusieurs autres folitaires dont la longue vie est moins bien attestée, vécurent tous au delà d'un siècle en ne se nourrissant que de pain, de dattes, de quelques racines, d'un peu de fruit & d'eau, GALIEN raccommoda fon tem. pérament par l'exercice & par une gran-de frugalité. BARTHOLE, ce célèbre restaurateur du droit dans le quator-zième siécle, est le premier, si je ne me trompe, qui ait pefé fes alimens, il les réduisit à une très petite quantité afin de conferver par là fon génie également disposé, en tout tems, à l'étude à laquelle il fe livroit avec une ardeur qui a été peu imitée (b). Mais un des

[a] Minimi cibi erat. SUET.

<sup>[</sup>b] L'on nous a conservé une anecdote de la vie de BARTHOLE qui n'est pas à l'avantage des Lettres, & ne prouve que trop qu'en s'y livrant avec excès elles produisent un fond dangereux d'hypocondrie, de misantropie,

exemples les plus frappans & les plus instructifs est celui de Louis Cor-NARO, noble Vénitien, d'une des plus anciennes familles & de celles qui ont fourni le plus de Doges à cette répu-blique. Dès l'âge de vingt cinq ans il fut attaqué de maux d'estomac, & de douleurs de côté, d'un commencement de goutte, de fièvre lente; malgré une multitude de remèdes sa santé continuoit, à quarante ans, à être très mauvaise, il abandonna alors tous les remèdes, & s'imposa le genre de vie le plus fobre, s'étant réduit à douze onces de nourriture solide, & quatorze onces de boisson par jour, ce qui ne fait que le quart de la nourriture ordinaire d'un homme dans le même pays où il vivoit; l'effet de ce régime, qu'il a décrit lui - même dans un petit ouvrage intitulé des avantages de la vie sobre (a), fut tel que les infirmités, disparoissans peu à peu, firent place à

[a] Luigi CORNARO discorzi della vita so-

bria.

<sup>&</sup>amp; d'humeur. Il étoit revêtu d'une charge de judicature considerable, & condamnoit à mort fur le plus léger foupçon, ce qui le rendit si odieux au peuple que pour en fuir la violence, il fut obligé de se retirer à la campagne.

une santé ferme & robuste, accompagnée d'un sentiment de bien - être & de contentement qu'il n'avoit jamais connu auparavant. A l'âge de quatre vingt quinze ans il écrivit un ouvrage fur la naissance & la mort de l'homme, dans lequei il fait le portrait le plus in-téressant de sa vie. "Je me trouve sain & gaillard comme on l'est à vingt-cinq ans; j'écris sept ou huit heures par jour, le reste du tems je me , promene, je cause, ou je tiens ma , partie dans un concert; je suis gai, j'ai du goût pour tout ce que je man-" ge, j'ai l'imagination vive, la mé-, moire heureuse, le jugement bon, " & ce qui est surprenant à mon âge, " la voix forte & harmonieuse". Il vécut au delà de cent ans. Le favant Jésuite Flamand, Léonard Lessius, enchanté de la méthode de CORNARO. traduisit son traité de la vie sobre en latin, en adopta la pratique pour luimême avec le plus grand succès, & composa sur ces principes un ouvrage dimerique dans lequel il démontre tous les avantages de la frugalité (a). RA-

fa | Leon. LESSII Hygiafficon, seu vera ratio valetudinis bona. Antverp. 1563.

MAZINI nous a confervé l'histoire du Cardinal SEORTIA PALLAVICINI, qui, après avoir travaillé tout le jour fans rien prendre se bornoit à faire un souper léger (a); CHARLEVAL, qui aima toute sa vie les lettres avec tendresse, étoit d'une si foible complexion qu'on ne pensoit pas qu'il dut , vivre; cependant par son bon régime ", il prolongea ses jours jusques à qua-,, tre-vingts ans (b); & M. NEWTON, qui est parvenu à un âge très avancé, n'a vécu, pendant le tems de ses plus grandes méditations, que d'un peu de pain & d'eau, rarement d'un peu de vin d'Espagne; & pendant le cours de sa vie il n'a presque rien pris de plus, si ce n'est un peu de poulet. Le fameux Chevalier Law, l'un des hommes qui a fait les plus grands efforts d'esprit, pour conserver toujours sa tête parfaitement libre & toute la vivacité

[b] VIGNEUL-MARVILLE, t. 1. p. 280.

<sup>[</sup>a] Totam diem litterarum fludio fine cibo largiebatur, mox cæná modica fumpta ac fludiorum cura ablegata, somno & virium reparationi noclem totam impendebat. De litteratorum morbis discretatio. Opera omnia, p. 654.

de son esprit, ne vécut pendant plusieurs années qu'avec la moitié d'un poulet par jour, & environ une livre de pain; il ne buvoit que de l'eau ou des liqueurs aqueuses (a), & le choix de cette boisson doit encore être regardé comme un des moyens les plus

propres à conserver la santé.

§. 68. L'eau est la boisson que la nature a donné à toutes les nations, elle l'a faite agréable pour tous les palais, & lui a donné la vertu de diffondre tous les álimens. Les Grecs & les Romains la regardoient, avec raifon, comme une panacée universelle, & elle est en effet un très grand remède toutes les fois qu'il y a beaucoup de fécheresse, quand on est incommodé par les aigreurs, quand la bile a acquis trop d'acreté. On doit choisir une eau de fontaine pure, douce, fraiche, qui mousse facilement avec le savon, qui cuise bien les légumes, qui lave bien les linges; quand elle réunit toutes ces qualités elle facilite extreme-

the discusses of the body &c. part. 2. ch. 2. §. 4.

### 184 DE LA SANTÉ

ment les digestions, elle fortifie, elle entretient toutes les évacuations, elle prévient tous les engorgemens, elle rend le sommeil plus tranquille, la tête plus nette, la gayeté plus constante, & les mœurs plus douces. En comparant ses effets à ceux du vin, la comparaison est toute en faveur de l'eau.

§. 69. Le vin agit comme un stimulant, il irrite les fibres & augmente le mouvement, effet qui souvent répété abrège nécessairement la vie; sujet à s'aigrir, il augmente les aigreurs qui font un des maux des Gens de Lettres; il a d'ailleurs un inconvénient très grand pour eux, & qui seul de-vroit les déterminer à s'en priver, c'est qu'il porte puissamment les hu-meurs à la tète & augmente par là les maladies de cette partie, auxquelles les études disposent déja si fortement. On foulage rarement les migraines, & on ne parvient point à prévenir les apoplexies fans interdire cette boisson, dont l'usage journalier, bien loin de faciliter la digestion, la trouble chez presque toutes les personnes qui n'ont pas l'estomac très bon. L'on a remarqué souvent que les personnes qui ne buvoient que de l'eau avoient le génie

plus net, la mémoire plus ferme, les fens plus exquis; Demosthene, G. NAUDÉ, TIRAQUEAU, M. LOCKE, M. DE HALLER, n'ont jamais bu que de l'eau; MILTON buvoit rarement autre chose; la plûpart des plus grands hommes, & tous les hommes qui ont vécu longtems n'ont bu que très peu de vin, qui est nuisible dans presque tous les maux de nerfs, sléau ordinaire des Gens de Lettres, & qui sont si inévitablement la fuite des études que je ne doute pas que cet amour des sciences, qui elt depuis un siècle la manie régnante, ne soit une des principales causes de l'augmentation frappante des maladies de cette espèce (a), qu'un

<sup>[</sup>a] Les maladies des ners font beaucoup plus fréquentes & plus variées qu'elles ne l'étoient il y a foixante ans; c'est une vérité généralement connue, tout le monde l'obferve, s'en plaint & en demande les raisons: il y en a plusieurs, j'indiquerai ici les principales. 1°. L'amour des Sciences & la culture des Lettres beaucoup plus répandues. On pourroit dire, comme CICERON disoit autresois des Dieux, il est plus aise de rencontrer un Académicien qu'un homme. Cette foule de presses qui roulent continuellement

#### 186 DE LA SANTÉ

régime convenable, l'exercice, la privation des eaux chaudes & celle du vin guérissent plus fouvent que les remèdes. Je ne veux cependant pas qu'on

en Europe, cette immensité d'ouvrages qui en sortent tous les jours supposent nécessairement une multitude d'hommes qui n'ont peut - être point les vrais attributs des Savans, mais qui sont plus ou moins exposés aux maux qu'ils éprouvent, & l'on a vu que les maux de nerfs en sont une partie. Tant d'auteurs font éclore une foule de lecteurs, & une lecture continuée produit toutes les maladies nerveuses; peut-être que de toutes les causes qui ont nui à la santé des femmes la principale a été la multiplication infinie des romans depuis cent ans. Dès la bavette jusques à la vieillesse la plus avan-cée, elles les lisent avec une si grande ardeur qu'elles craignent de se distraire un moment, ne prennent aucun mouvement, & fuuvent veillent très tard pour fatisfaire cette passion; ce qui ruine absolument leur fanté; sans parler de celles qui sont elles-mêmes auteurs, & ce nombre s'accroit tous les jours. Une fille qui, à l'âge de dix ans lit au lieu de courir, doit être à vingt une femme à vapeurs & non point une bonne nourrisse.

2°. Un beaucoup plus grand ufage des eaux chaudes, dont je fais voir tous les dangers dans le paragraphe qui fuit celui-ci.

conclue que je eondamne absolument l'usage du vin pour les Gens de Lettres; mais je voudrois qu'on n'en fit point une boisson journalière & qu'on

3º. L'augmentation du luxe, qui entraine une vie beaucoup plus molle pour les maitres & pour les domestiques, & qui a multiplié prodigieusement le nombre des arts sédentaires dont l'établissement si vanté a ruiné tout à la fois l'agriculture & la fanté. J'ai vu dans ce pays quelques villages dont tous les habitans, occupés aux ouvrages de fustaillerie, passoient leur vie à aller couper les arbres dans les forêts, à les mettre en œuvre, à conduire leurs ouvrages sur les marchés, & c'étoit le canton du pays où l'on trouvoit les hommes les plus beaux, les plus forts, les mieux portans, les plus à leur aife · il y a trente ans qu'il s'y établit quelques lapidaires, la quantité d'argent augmenta & féduisit, la lapidomanie gagna, la fust illerie tomba, la vie sedentaire succeda à la vie active, des mercenaires étrangers font venus travailler leurs terres, la nouvelle profession a perdu de sa vogue, c'est aniourd'hui le quartier du pays qui a le plus de maladies de langueur, les hommes y ont dégéneré & l'aisance s'en éloigne pour n'y revenir peut être jamais, parce qu'elle fuit les contrées où les hommes font foibles & oilifs.

le regardât comme un remède, il n'y en auroit point de plus agréable & de plus utile dans les cas de grand relâchement, de foiblesse, d'abattement; on le prendroit, comme on a vu que M. NEWTON le prenoit, pour se for-

Plusieurs ordres de gens qui se servoient eux, mêmes il y a trente ans se sont servir aujourd'hui; ceux qui alloient à pied vont à cheval, ceux qui alloient à cheval vont en voiture, ils trouvent même le cahotement des voitures publiques trop rude, & bientôt les derniers des artisans ne voyageront plus que dans des carosses à resorts bien liants.

On demeure beaucoup plus en ville qu'on ne faisoit; le mot vague d'éducation a frappé les oreilles, & fans favoir quelles idées on y attachoit, on est venu en ville donner de l'éducation à ses enfans, & ils y ont perdu leur fanté, & trop souvent peut-être leurs vertus; qu'ont-ils acquis en échange?

4°. Plus de passions; le luxe & la vie de la ville les mettent nécessairement en jeu, ils augmentent la vanité; la cupidité, l'ambition, la jalousie, passions nuisibles qui détruisent la fanté & produisent tous les maux de ners; ils diminuent les liaisons, l'amitié, la gayeté, qui font tant de bien.

50. Un gout d'affaisonnement dans la cuifine beaucoup plus échaussant, ce qui use nécessairement les organes, jette dans la foi-

tisser dans les travaux extraordinaires au lieu d'alimens, pour ranimer après de grands épuisemens; pour se soutenir dans les afflictions; mais qu'en tout autre tems les Gens de Lettres le laissent entièrement, & qu'ils ne craignent point le danger de rompre une habitude invéterée, ce danger est nul,

blesse, la fièvre lente, tous les maux de nerfs.

6°. Une dégénération qui est inévitable. Les enfans se ressent des maux des pères: nos aïeux ont commencé par s'écarter un peu du genre de vie le plus salutaire, nos grands pères sont nés un peu plus soibles, ont été élevés plus mollement, ont eu des enfans encore plus foibles qu'eux, & nous, quatrième génération, nous ne connoissons plus la force & la fanté que chez les vieillards octogenaires ou par oui dire. Il faudroit, pour nous les rendre, ou une conduite raisonnée qu'on ne peut point espérer; ou quelques siécles de barbarie qu'on n'ose pas même désirer.

7°. Les influences des maladies fecrettes, qui détruifent la vigueur de l'humanité dans fes germes, qui font si générales, & dont le traitement, qui pourroit être si simple & si sur, est malheureusement encore si varié, si incertain, si souvent cruel & suneste.

& de cent personnes qui quittent brusquement tout usage du vin il n'y en a pas deux qui en soient incommodées. Quand il convient aux Gens de Lettres d'en faire usage, qu'ils employent un vin plus nourrissant que spiritueux, qui n'ait ni apreté ni aigreur, & qui fortifie sans irriter, generosum & lene; mais qu'ils évitent soigneusement l'ufage de ces petits vins, qui, comme dit Vanhelmont, font plutôt du vi-naigre que du vin, & qui produisent des aigreurs, troublent la digestion & irritent les nerfs.

§. 70. Il y a un autre genre de boisfon qui n'est pas moins nuisible aux hommes studieux que le vin, & dont ils font un beaucoup plus grand usage, ce font les boissons chaudes, dont l'usage a augmenté prodigieusement depuis un siècle. Il se glissa à cette époque un préjugé funeste dans la Médecine; on étoit encore dans l'enthousiasme de la découverte de la circulation, on trut qu'il falloit pour la conservation de la fanté la rendre la plus facile qu'il feroit possible, que pour cela il falloit donner une extreme fluidité au fang, & que par là même il convenoit de boire une grande quan-

tité d'eau chaude. Corneille BONTEKOE, Médecin Hollandois, mort ensuite à Berlin, premier Médecin de l'Electeur de Brandebourg, publia en 1679 un petit ouvrage, en Hollandois, sur le thé, le catté, & le chocolat, dans lequel il prodigue les éloges les plus outrés au thé pris même aux dofes les plus excessives, jusques à cent & deux cent tasses par jour, & nie qu'il puisse endommager l'estomac: cette erreur se répandit avec une rapidité étonnante dans tout le Nord de l'Europe, & eut les fuites les plus facheuses; l'époque de fon introduction est celle d'une révolution marquée & funeste dans l'histoire de la fanté. Les gens qui observent ne tardèrent pas à voir le mal; M. Duncan, Médecin François, établi à Rotterdam, publia en 1705 un petit ouvrage dans lequel on trouve, parmi beaucoup de mauvaise théorie, d'excellens conseils contre l'usage des boilions chaudes (a). M. BOERHAAVE

<sup>[</sup>a] P. DUNCAN, Avis salutaire contre l'abus du caffé, du chocolat & du thé, Rotterd. 1705. 8vo. Cet ouvrage est devenu très-rare.

s'éleva avec force contre cet abus; tous ses élèves l'ont combattu, & tous les grands Médecins ne pensent point autrement; on est parvenu à en arrêter les progrès, & même, depuis quelques années, à le diminuer (a); mais malheureusement le préjugé se conserve encore chez les valétudinaires; ils s'imaginent que l'épaississement du sang est la cause de leurs maux, & cette idée les engage à continuer ces breuvages malfaisans. Ces théières pleines d'eau chaude, que je trouve sur leurs tables, me rappellent la boete de Pandore d'où tous les maux fortent, avec cette différence qu'elles ne laissent pas mème l'espérance, mais au contraire, en propageant l'hypocondrie, elles répandent la tristesse & le désespoir.

§. 71. Le sophisme qui a induit les personnes soibles à faire un si grand usage de boissons chaudes n'est pas dif-

ficile

<sup>[</sup>a] Le thé & le caffé sont proscrits en Suède, & je vois dans les papiers publics que toute une province considérable de l'Allemagne renonce volontairement au caffé, comme les colonies Angloises en Amérique ont renoncé au thé.

ficile à détruire. Il est vrai que la circulation fe fait fouvent chez eux foiblement, lentement, mal, que les humeurs croupissent, qu'il se forme des obstructions, mais tous ces accidens dépendent de la foiblesse des vaisseaux & non point de la densité ou de l'épaissifiement des liqueurs, qui sont au contraire trop peu consistantes. Si l'on saigne en meme tems un laboureur robuste & un homme qui passe sa vie dans son cabinet, ou un autre valétudinaire, on trouvera le fang du premier épais, d'un rouge foncé, quelquefois couvert d'une peau blanche & dure de la nature de celle qu'on trouve dans les maladies inflammatoires; celui du second sera dissous, aqueux, peu coloré, glaireux; cette partie qui forme sur le sang du premier une peau forte ne forme chez le second qu'une gelée molle; ce seroit donc au premier à éclaircir son sang, si cet état du sang étoit maladif, par beaucoup de boissons délayantes; le second ne doit avoir d'autre but que de l'épaissir, & doit par là même éviter la grande quantité de boissons quelconque & les boissons tiè-des, qui augmentent cette disposition à l'hydropisse qui, comme je l'ai déja 194 dit,

dit, §. 19, est souvent l'effet d'une vie studieuse & sédentaire; M. Duverne Nev, le jeune, en rapporte un exemple bien marqué dans les mémoires de l'Académie Royale (a). Mais c'est surtout l'estomac qui se ressent le premier des mauvais essets des eaux chaudes

qui nuisent de plusieurs façons.

La grande quantité qu'on en boit gonfie cet organe, ses fibres trop tendues par ce volume de boisson, qui en même tems qu'elle les étend par sa quantité les relache par sa qualité, tombent dans le relachement, la foiblesse, & perdent la force nécessaire à leurs fonctions; les alimens restent alors trop longtems sur l'estomac & causent un sentiment de pesanteur désagréable, dont on cherche à se débarrasser en buyant de nouveau beaucoup de quelque décoction délayante, qui entraînant, comme un torrent, les alimens à demi digerés, soulage en esset pour le moment, mais augmente réellement la cause du mal.

Un fecond danger des eaux chaudes & en général de la quantité de boif-

<sup>[</sup>a] Année 1703.

son quelconque, c'est de nover les sucs digestifs qui se trouvent par là sans aucune force, & comme ils font l'agent essentiel des digestions on ne les émousses point impunément, d'autant plus qu'aucune boisson n'est capable de les remplacer, & que les stomachiques les plus vantés, dont plusieurs sont presque toujours nuisibles, n'équivalent jamais à la falive & aux liqueurs qui se sépa-rent dans l'estomac. Il faut boire beaucoup pour se bien porter, on ne peut fur-tout jamais boire trop d'eau, disent quelques personnes, & peut-être mè-me quelques Médecins, mais c'est être bien peu instruit des loix de l'œconomie animale & des effets de la boisson abondante. Le relâchement de l'estomac, l'affoiblissement des sucs digestifs, la précipitation des alimens avant que d'être digerés, voilà les effets certains de cet abus trop général; ils font plus ou moins augmentés suivant la qualité de ces boissons. Celles qu'on prend chaudes ou tièdes ont un danger qui leur est plus particulièrement attaché, c'est de détruire cette fine mucosité qui revêt ou tapisse intérieurement l'estomac, les boyaux, & en général tous les viscères creux, & qui préserve leurs

I 2

nerfs de la trop forte impression des alimens ou des autres corps auxquels ils donnent passage. Quand cette mu-cosité est une fois emportée par le la-vage continuel d'une boisson tiède, chargée ordinairement de principes acres qui en augmentent le danger, les nerfs, se trouvant à nud, éprouvent des douleurs vives après le manger, à moins qu'on ne soit très-attentif à choisir les alimens les plus doux ; les intestins, dépouillés comme l'estomac, font éprouver des douleurs de colique vives, & le mal se répandant jusques aux membranes internes de tous les petits vaisseaux, les nerfs, partout irrités, acquièrent cette mobilité qui fait le malheur de tant de gens.

§. 72. Le danger de ces boissons est, comme je l'ai dit, fort augmenté par les qualités des plantes dont elles sont chargées; la plus funeste, quand on en fait un usage fréquent ou abondant, est, sans contredit, le thé, que nous tirons depuis près de deux siécles de la Chine & du Japon, & qui a si fort multiplié les maladies de langueur dans les pays où il s'est introduit, qu'on peut aisément juger, en saisant attention à la fanté des habitans d'une ville, s'ils

boivent du thé ou s'ils n'en boivent pas; & l'un des plus grands biens phyfiques qui put arriver à l'Europe ce ' feroit une prohibition générale de l'importation de cette feuille fameuse, dans laquelle on ne trouve de principe essentiel qu'une gomme acre & corrofive avec quelques particules adstringentes (a), qui donnent au thé quand

<sup>(</sup>a) Un très-habile Jurisconsulte, ayant lu la première édition de cet ouvrage, me fit l'amitié de m'écrire une lettre très-polie, dans laquelle je trouvai une observation importante qu'il m'a permis de communiquer au public à qui elle peut être utile "Dans , le mois de Juin 1765, j'eus quelque ref-" fentiment d'ardeur d'urine, accompagné " de douleurs qui m'étoient inconnues; le détail que j'en fis à Mr. le D.... m'apprit que j'avois la gravelle, & il m'ordonna des pillules de therebentine & une infusion de pareira brava & de reglisse; l'usage de ce remède me fit rendre des fragmens de petites pierres, comme des fragmens qui auroient fervi à envelopper un petit novau, ayant un côté concave, l'autre convexe, des angles, &c. leur passage quelquefois très-douloureux, le plus souvent n'excitant qu'une très-petite , fensation. l'étois ordinairement resserré,

# 198 DE LA SANTÉ

il est fort chargé, ou qu'il a tiré longtems & qu'il est refroidi, un goût stip-

mais vers la fin de Novembre l'usage de ces remèdes me donna un tenesme qui me fit cruellement souffrir. M ... m'ordonna la suppression de tout remède, des lavemens &c. Ensuite Mr. le D... que je confultai, m'ordonna des pillules de favon & autres remèdes; le tenesme leur suc-22 céda. Avant lu dans l'histoire universelle que les Chinois ne connoissoient ni la pierre ni la gravelle, ce qu'on attribuoit au fréquent usage de thé qu'ils buvoient comme boisson froide sans aucun mélange, j'essayai de me consormer à cette règle. Je ne faisois aucun usage du thé. ainsi sa boisson m'éteit nouvelle. Je pris un quart d'once de bon thé bohe du Japon, je fis jetter dessus un bon pot d'eau bouillante & laissai refroidir l'insusion. Je la tirai ensuite au clair & en pris le ma-22 tin trois tasses, à une heure environ de 22 distance, deux à jeun, une après déjeu-22 ner, une quatrième deux heures après le dîner. Le premier jour l'effet fut simplement une plus grande abondance d'urine; mais le second jour je rendis le matin douze gros fragmens, un novau comme un petit pois & de la poussière, & ce qui me fit le plus de plaisir, l'usage du , the me procura d'aller du ventre comme

# DES GENS DE LETTRES. 199 tique qui crispe légérement la langue, mais qui nové dans l'eau chaude ne

dans la plus parfaite fanté. J'ai continué dès lors cette boiffon avec des intervalles, quelquefois de huit jours, l'été passé même d'un mois, & l'esse a été constamment le même, & bien loin de nuire à l'estomac, j'ai meilleur appétit, je digère mieux, je me ménage pour le régime sans esclavage; je bois du vin blanc de la côte avec les trois quarts d'eau, & le plus souvent un gobelet médiocre me suffit pour un repas; point de fromage ni de salé, &c.

" J'ai feptante-fept ans accomplis à deux " mois près., il faut peu de chofe pour me " procurer une felle ou deux plus abondantes; avant l'ufage du thé, une légère infusion de polipode bue à froid suffisoient pour cela, j'en faisois surtout usage quand " j'étois enrhumé, & je m'en trouvois bien.

" Je vous fais ce détail pour que vous » puissiez conjecturer pourquoi le même usi-» ge du thé n'a pas fait le même esse à d'autres personnes qui l'ont tenté, peut-

on étre falloit-il une autre dose, &c. peutétre n'ont-elles pas eu assez de patience.

J'ai fait le mois passe une expérience

reiterée trois sois de n'ettre du sucre dans

mon the, il m'a fait uriner & aller du ventre à l'ordinaire, mais fans aucun fiag-

ment du tout.

prévient point ses essets relâchans; ils sont si marqués que j'ai vu fréquemment des hommes très-forts & trèsbien portans, à qui quelques tasses de thé, bues à jeun, donnoient des anéantissemens, des baillemens, des mal-aifes, qui duroient quelques heures, & quelquefois ils s'en ressentoient toute la journée. Je sais que ce mauvais esset n'est pas aussi marqué sur tout le mon-de, je connois quelques personnes qui se portent très-bien & boivent tous les jours du thé, mais fort moderément, d'ailleurs les exemples de quelques heu-reux qui échappent à un danger ne prouvent jamais que le danger n'existe pas.

§. 73. L'on ne peut point mettre le casté dans la même classe que le thé, leurs effets n'étant point les mêmes; quoique le caffé soit une eau chaude il nuit moins cependant à ce titre, que comme un stimulant puissant qui irrite fortement les fibres par son huile amère

Cette observation, dont on peut tirer parti, n'est point en opposition, non plus que l'usage que les Chinois sont du thé, avec ce que je dis de l'abus qui s'en fait en Europe.

& aromatique qui, étant alliée à une farine fort digestible & nourrissante, lui mériteroit une place distinguée dans les pharmacies à la tête des amers stomachiques, dont il feroit le plus agréable & un des plus puissans, mais qui devroit en faire bannir l'usage ordinaire qui est véritablement pernicieux; cette irritation journalière des fibres de l'estomac détruit à la fin leur force; sa mucosité se perd, les nerfs sont irrités, ils acquièrent une mobilité singulière, les forces se détruisent, & l'on tombe dans des fièvres lentes & dans une foule de maux dont trop fouvent on cherche à fe cacher la cause, & qui font d'autant plus difficiles à détruire que cette acreté alliée à une huile paroit non seulement insecter les fluides, mais adhérer même aux vaisseaux. Quand on n'en prend que rarement il réjouit, il brise les matières glaireuses de l'estomac, il en ranime l'action, il dissipe les pesanteurs & les maux de tête qui dépendent du dérangement des digestions, il épure même les idées & aiguise l'esprit s'il faut en croire les Gens de Lettres, aussi en sont ils un grand usage; mais Homere, Thuci-DIDE, PLATON, XENOPHON, LUCRE-

CE, VIRGILE, OVIDE, HORACE, PE-TRONE, je pourois même dire hardiment CORNEILLE & MOLIERE, dont les ehef-d'œuvres feront les délices de la postérité la plus reculée, buvoientils du caffé? Le lait diminue un peu l'irritation que le caffé oceasionne, mais n'en détruit point tous les mauvais effets, ee mélange en a mème qui lui font particuliers & les Gens de Lettres fages devroient en général réserver le caffé pour leur remede favori, mais ne jamais en faire leur boillon quotidienne; eette habitude est d'autant plus dangereuse qu'elle dégénère bientôt en besoin auquel peu de perfonnes ont la force de se foustraire: On fait qu'on s'empoisonne; mais le poison est doux & on l'avale. Mr. CELsius habile Astronome Suédois, fort connu par la part qu'il a eue aux travaux des Aeadémieiens envoyés au nord pour la détermination de la figure de la terre, se tua par l'usage du eassé (a).

§. 74. Le choix de l'air feroit eneore de la plus grande importance, puisqu'il

<sup>(</sup>a) Rosen Epistola Hallero, t. 2. p. 294.

agit sur l'ame comme sur le corps; un air sain, disoit HIPPOCRATE (a), donne de l'intelligence; celui de Béotie & de Thrace rendoit l'esprit lourd,

# Beotum in crasso jurares aere natum,

celui d'Athènes le rendoit pénétrant, & PLATON dit que Minerve avoit choisi cet endroit pour y élever les plus sages des hommes (b). Les Savans devroient, autant qu'ils le pourroient, choisir un air temperé, pur & sec, qui est excellent pour le poumon, favorise la circulation, & donne de la force aux sibres; l'air froid & sec est supportable; mais l'air humide est très-dangereux, il augmente les incommodités des Gens de Lettres, il relache, il arrête la transpiration, produit des catharres, des rhumatismes, des paralysies (c). Les Gens de Lettres sont com-

(b) De morbo facro Nº. 17.

<sup>(</sup>a) Dans son Timée au commencement.

N'ignorez point, dit-il ailleurs, que la situation des lieux ne contribue pas peu à
rendre les hommes meilleurs ou pires. De-

<sup>,,</sup> legib. lib. s.

<sup>(</sup>c) Mr. PELLEGRINI, célèbre Médecin

# 204 DE LA SANTÉ

me Auguste, & comme toutes les perfonnes délicates, ils ne peuvent supporter ni les grands froids, ni sur-tout les chaleurs excessives qui les éprouvent beaucoup, parce qu'on ne peut pas s'en garantir aussi aisément que du froid. Milton tomboit pendant l'été dans un accablement qui approchoit de la stupidité. Mr. Dodart parle d'un jeune homme de huit ans dont le génie étoit fort précoce, qui perdoit toute sa mémoire pendant le tems des canicules & qui la recouvroit dès que l'air étoit rafraichi pendant quelques jours (a); & Mr. Lancisi, ce césèbre Mé-

(a) Histoire de l'Académie Royale des

Sciences, ann. 1705. p. 72.

<sup>&</sup>amp; Professeur d'Anatomie à Venise, qui a donné une traduction italienne très-exacte & très-élégante de l'Avis au Peuple, à l'quelle il a ajouté quelques remarques extrémement utiles, a fait une observation qui prouve tout le danger des appartemens humides; c'est celle d'une semme dans la force de l'âge, très-bien portante, à qui des séjours dans une habitation humide donnoient toujours une attaque d'apoplexie, qui ne guérissoit que dans un air sec, & dont elle sut entiérement préservée quand elle se détermina à ne plus habiter cet appartement. Avertimenti al popolo p. 44.

decin des Papes Innocent-XI. & CLÉMENT XII, écrivoit à son ami Coc-CHI, que pendant les grandes chaleurs, s'il ne foufioit point des vents frais, il étoit ineapable de penser & d'écrire (a). Le grand froid irrite les nerfs & donne des convultions aux personnes qui les ont très-mobiles; les Gens de Lettres doivent donc éviter les extrêmes. Ils ne sont pas toujours maîtres de choisir le lieu de leur demeure, chaeun ne peut pas aller chercher à Bayes ou à Alexandrie l'air le plus salutaire; la campagne, qui est l'endroit où l'on pense le mieux & où l'on respire l'air le plus pur, n'est pas toujours celui qui convient le mieux aux Gens de Lettres que plusieurs eirconstances fixent souvent dans les villes, mais ils peuvent au moins s'y ehoisir un logement aussi fain qu'on peut l'y trouver, qui soit haut, bien éelairé, exposé au vent en été, au soleil en hyver, qui soit éloigné des quartiers dans lesquels il y a des exhalaifons malfaines, telles qu'en fournissent les tueries, boucheries, taneries, &c. ils doivent avoir grand soin

<sup>(</sup>a) LANCISI ad Cocchi p. 47.

de renouveller souvent l'air de leur chambre, & c'est une des raisons qui font que les chambres à cheminées, où il se renouvelle continuellement, sont plus faines que celles qui ont des poëles (a); un autre de leurs avantages, c'est qu'on n'est pas exposé à y avoir froid aux pieds comme dans celles à poele, & cela est extrêmement important. S'ils habitent une chambre à poele ils doivent faire attention que le thermomètre ne s'élève pas trop haut; si celui de Mr. de RÉAUMUR est longtems à douze on en est incommodé; quand il n'est qu'à dix, si l'on reste plusieurs heures allis les extrêmités se refroidisfent: dix & demi me paroit le degré le plus convenable, mais qu'il ne monte jamais plus haut, il vaut bien mieux qu'il reste en dessous: je parle d'un thermonietre placé loin du poële. Dans les chambres à cheminées, à moins qu'elles ne soient fort petites ou le feu très-grand, il elt rare que le thermome-

<sup>(</sup>a) Breviter & fine terginer fatione audéo definire, s'essionem multo s'alubriorem esse ante luculentum focum quam in hypocausto. Plempius de togat, valet, tuend, p. 57.

DES GENS DE LETTRES. 207 tre monte au dessus de dix, s'il gele dehors.

§. 75. Le froid aux pieds, auquel on est exposé dès qu'on ne prend pas du mouvement & qu'on n'est pas auprès du feu, nuit aux tempéramens foibles, en leur donnant des pesanteurs de tète, des maux de gorge & de poitrine, des rhumes opiniatres; il supprime la transpiration, trouble les digestions, oceationne de violentes coliques, & contribue beaueoup à augmenter les infomnies. J'ai fait dormir des Savans qui avoient pris inutilement les anodins les plus efficaces, genre de remède presque toujours dangereux pour eux, en leur ordonnant de se ehauffer la plante des pieds tous les soirs, devant le feu, avant d'aller se coucher, jusques au point de ressentir de la douleur. D'autres se sont bien trouvés de porter jour & nuit fous la plante des pieds des emplâtres légérement stimulantes. Le fang a tant de disposition à seporter au cerveau chez les Gens de Lettres qu'ils ne doivent négliger aucun moyen raisonnable pour prévenir cet aceident. Il y en a eu qui, pour pouvoir travailler plus longtems, ont eu le courage de mettre autour de leur

tête une serviette trempée dans l'eau froide, c'est une épreuve dangereuse & que je déconseille, mais on fait trèsbien d'avoir ordinairement la tête nue ou très-peu couverte, de la laver tous les matins, si les cheveux ne sont pas un obstacle, aussi bien que les oreilles, le visage & le col, avec de l'eau froide (a).

Quand on sent que la tête se remplit tout à coup & s'échausse, ce que l'on peut faire de mieux c'est de rester pendant quelques momens dans la plus parfaite immobilité, ne se permettant pas même de parler, ensuite on peut prendre un peu d'eau fraiche & surtout éviter toute application pendant

plusieurs heures.

\$. 76. Cette attention que les perfonnes qui étudient beaucoup doivent avoir de détourner continuellement les humeurs de la tête doit les empecher de fe livrer au fommeil de l'après diner, qui produit cet effet. Si l'hebitude est contractée, si l'on est forcé d'y succomber, il faut au moins le faire le plus court possible, & imiter Au-

<sup>(</sup>a) Voyez CELSE de medicin. l. 1. ch. 4.

GUSTE, dont j'ai déja présenté plusieurs fois l'exemple aux Gens de Lettres; lorsqu'il lui prenoit envie de dormir il reposoit un instant, tout habillé en couvrant ses pieds & en mettant sa main devant ses yeux (a). On doit avant que de s'endormir desserrer son tour de col & ses jarretieres. Et en général, les Gens de Lettres doivent éviter toutes les ligatures autant que cela est possible; clles nuisent à tout le monde en troublant l'ordre de la circulation, mais elles nuisent plus à proportion que la circulation est plus foible, & il est trèsimportant d'étudier dans des habits larges qui ne fassent aucune compression comme font presque toujours nos habillemens de ville.

\$. 77. L'usage du tabac est un autre abus auquel on n'auroit pas soupçonné

<sup>(</sup>a) SUETON. in vit. C. O. AUGUST. c. 82. J'ai parlé des inconvéniens du fommeil de l'après midi dans une lettre à Mr. HALLER, Epiflol. de variolis apoplex. Es hydrope. Cette coutume déja connue chez les Anciens étoit chez eux une nécessité pour se reposer pendant l'ardeur du jour, dans des pays trèschauds où l'on se levoit très-matin.

que les Hommes de Lettres dussent se livrer. Le tabac, dit le Chancelier BA-CON, dont l'usage s'est établi de nos jours, est une espèce de jusquiame qui trouble le cerveau tout comme l'opium. Il opère sur nos sens le même effet que les boissons qui enyvrent, & les personnes qui commencent à fumer sont dans le nieme état que celles qui ont trop bu; si, dans la suite, cela n'arrive plus, c'est que l'on s'accoutume à fumer tout comme à boire. Nous devons cet usage à ces peuples sauvages qui, n'ayant d'autres occupations que de chasser pour leurs besoins, étoient enchantés d'avoir un remède qui les étourdit sur l'ennui de l'oisiveté & leur aidât à tuer le tems. On n'auroit pas présumé, il y a deux cents ans, qu'il faudroit un jour avertir les Gens de Lettres, de certains pays, des dangers de cet usage qui sont très-considérables, & je ne crains point de dire que si le tabac ne nuit pas à tout le monde, il nuit au moins beaucoup au plus grand nombre, moins cependant aux uns qu'aux autres, & n'est nécesfaire à personne. Les sumeurs n'entendront pas plus cela que les yvrognes un discours sur les dangers du vin,

mais je serai content si je puis empêcher les jeunes gens, qui ne s'en font pas encore rendus les esclaves, de contracter cette habitude, & ouvrir les yeux de ceux qui veillent à l'éducation fur cet objet, qui, en l'examinant, leur paroitra peut-être plus digne de leur attention qu'ils ne l'ont pensé jusques à présent. La fumée du tabac (a), dont Jean NICOT, envoyé de France à Lisbonne, est le premier qui ait introduit l'usage en Europe, en 1560 si je ne me trompe, sur l'exemple d'un Hollandois qui arrivoit de la Floride, renserme un sel fort acre & un souffre narcotique enveloppé dans la partie huileuse (b). L'irritation que ce sel produit fur les glandes falivaires, étant

(b) On sait que l'huile de tabac appliqué fur une playe est un poison promtement mor-tel, quoique l'application des feuilles soit

quelquefois utile.

<sup>(</sup>a) Tout cet article qui me paroit déplacé ici est tiré de ma lettre à Mr. de HALLER, de variolis apoplex. S hydrop. Je ne l'avois point inferé dans la première édition de cet ouvrage, mais le traducteur François l'ayant ajouté à la sienne, j'ai été obligé de suivre fon exemple.

encore augmentée par la chaleur, fait couler abondamment la falive, qui, étant portée à l'estomac, produit chez ceux qui n'y font pas accoutumés des vomissemens & de fortes diarrhées; ces effets cessent peu à peu, mais cepen-dant ceux qui fument remarquent assez constamment que cela leur entretient la liberté du ventre; ils regardent cet effet comme admirable, il ne l'est pas plus qu'il ne le feroit d'avoir une selle après avoir pris une once de manne (a). Cette fumée amère & purgative détruitelle quelquefois le ver solitaire & les autres vers, comme on l'entend dire tous les jours? Je ne veux point le nier, mais je ne connois point de faits qui le démontrent, & cet avantage, s'il existe, est bien moins certain que les autres inconvéniens qui sont les fuites de ce même principe acre & dont les principaux font une trop grande falivation & tous les maux qu'elle entraîne. 1°. La fumée fait nécessairement

<sup>(</sup>a) La vertu purgative du tabac est prouvée par les effets quelquesois efficaces, quelquesois trop violens des lavemens de décoction & de sumée de cette plante.

faliver, & quand on fume beaucoup on ne peut pas avaler toute cette falive, on la crache, & ensuite elle manque aux digestions, parce qu'il ne s'en sépare presque plus le reste du jour; les organes, accoutumés à cette irritation, no fonctionnent qu'imparfaitement quand elle leur manque, & on voit que les fumeurs ne crachent plus dès qu'ils ont quitté leur pipe. 2°. Le trop fréquent picottement détruit les forces de l'estomac & des intestins, l'appétit s'émousfe, l'estomac & les intestins deviennent paresseux, à la fin les digestions se dérangent & les grands fumeurs tombent à peu près dans les mêmes maux que les grands buveurs. 3°. L'acrimonie des fels du tabac infecte les humeurs mème. 4°. La fumée du tabac obligeant à boire beaucoup, cet excès de boifson devient une nouvelle source de maux plus ou moins facheuse suivant

Le principe narcotique produit d'autres maux qui sont encore plus facheux, il augmente le défordre de l'estomac comme tous les anodins, il donne des embarras & des maux de tête, des vertiges, des angoisses, des léthargies & des apoplexies, comme on n'en a que

l'espèce de boisson qu'on employe.

trop d'exemples. L'on voit par là com-bien on se trompe dangereusement en fumant pour se préserver de l'apople-xie. J'ai connu moi-même beaucoup de gens, j'ai entendu parler d'un plus grand nombre qui ont été emportés par cette maladie, dans le tems même qu'ils employoient ce fameux préservatif, qui est certainement plus propre à hâter & même à produire l'apoplexic qu'à la retarder ou à la prévenir. Je ne connois aucun grand fumeur qui foit venu bien vieux. DE HEYDE regrettoit amèrement un favant Médecin qui se tua à la fleur de son âge, par un trop grand usage du tabac, & l'on n'est point étonné de voir la liste des maladies cruelles produites par cette cause & attestée par des auteurs dignes de foi. VANHELMONT, TULP ce favant Bourgmaitre d'Amsterdam, & beaucoup d'autres en ont vu résulter des apoplexies. Les Médecins de Breslau rapportent l'exemple affreux de ces deux frères Silésiens qui, s'étant donnés un défi à qui fumeroit le plus longtems de suite, périrent apoplectiques, l'un à la dix-septième & l'autre à la dix-huitième pipe. Les mémoires des curieux de la Nature citent une

épilepsie; DE HEYDE & TULP de très graves maladies de poitrine; P. BORELLI une jaunisse; feu M. WERLHOF la goutte; M. VAN SWIETEN des maladies du foye très fâcheuses; M. DE HALLER l'étisse &c. J'ai vu le mal de tête le plus cruel & une chaleur brulante de la bouche & de la gorge être la suite de quelques pipes de tabac sumées pour dissiper un mal de dent que ce remède avoit rendu plus violent.

La fumée du tabac n'a-t-elle donc aueun ufage? En la eondamnant fans restriction eomme un amusement journalier, je ne veux point dire qu'elle ne puisse quelquesois fournir des remèdes utiles. Chez les personnes d'un tempéramment lâche & humide, eette sumée, reçue à travers un tuyau long & minee aux parois duquel l'huile nareotique s'attaehe comme la suye à une cheminée (a), peut quelquesois stimuler les glandes salivaires trop engour-

<sup>[.1]</sup> Les Perses & une partie des Turcs se servent de pipes longues de plusieurs pieds, ils sument assis ou couchés à leur façon, & une partie du tuyau de la pipe passe dans l'eau. RUSSEL history natural of Alep. p. 82.

dies, ranimer un peu l'action de l'estomac & des intestins, dissiper quelques maladies qui dépendent d'une trop grande abondance de serosités. Elle a, aussi quelquefois diminué une trop grande falivation quand elle étoit produite par un excessif relachement des conduits falivaires fur lesquels cette fumée agissoit comme les stomachiques âcres agissent sur un estomac absolument relaché. Portée au poumon avec l'air qu'on respire, elle a pu quelquefois foulager quelques asthmatiques, en procurant le détachement & l'expectoration de cette pituite épaisse qui obstrue leurs bronches. J'ai lu qu'elle avoit foulagé des gens gras; est-ce en diminuant leur appétit, en augmentant un peu l'action des fibres, en donnant de l'acreté aux humeurs? M. HOFMAN a vu qu'elle a guéri de violentes coliques, mais ne dit point si c'est en purgeant ou en agissant comme anodin. M

La fumée se trouve par là extrêmement adoucie & a perdu presque toute son âcreté, aussi elle ne leur laisse ni le goût ni l'odeur de tabac.

M. KIRKPATRICK a éprouvé que la fumigation du tabac lui donnoit des vertiges, & ayant essayé d'en macher, il dérangea sa fanté au bout de quelque tems. Il ajoute à cette observation que les grands sumeurs ne vieillissent

pas.

§. 78. Le tabac en poudre dont on fareit son nez à chaque instant n'est pas non plus fans danger. Son effet certain & conffant c'est d'irriter les nerfs de eet organe, & j'ignore quels bons effets cette irritation peut produire ehez un homme fain. Les personnes les plus robustes qui en abusent ont des vertiges, les personnes foibles en sont éprouvées jusques à avoir des défaillanees; je eonnois un grand nombre de femmes à qui une prise de tabac, à jeûn, donne un accès de vapeurs, & j'ai vu un Hollandois très délieat à qui une prise de tabac donnoit sur le. champ mal à la tête & des vertiges, il devenoit pale, jaune, & vomissoit beaueoup. A la longue l'odorat s'émousse & tous les nerfs même tombent dans une espèce d'engourdissement. L'on a vu les symptomes les plus dangereux produits par un amas de tabac qui s'é-

K

toit formé dans l'estomac (a), & des observations récentes ne me laissent pas douter de la vérité du reproche qu'on fait au tabac d'affoiblir la mémoire & de nuire à la vue, ce qui fait un puissant motif pour porter les Gens. de Lettres à en abandonner l'usage.

Seroit-il donc avantageux de profcrire absolument le tabac, d'en prohiber l'entrée en Europe? J'en suis intimement perfuadé. N'est-il nécessaire dans aucun cas? Il y a un très petit nombre d'exemples avérés de gens qui ayant été accoutumés à en faire usage, n'ont pas pu s'en passer sans en être incommodés; mais le seul bon effet que le tabac opéroit chez eux étant celui de les faire moucher, tout autre

<sup>[</sup>a] TRILLERI Dissertat. de tabaci ptarmici abusu, opusc. t. 1. p. 221. Ce savant Médecin a très bien prouvé les dangers de l'usage de cette poudre qui, dit - il, a été défendue dans toute l'Espagne sous des peines très graves, par un arrêt du 17 Décembre 1760. Plusieurs autres Souverains, tels que le Roi de Perse, l'Empereur de Turquie, le Grand Duc de Russie, le Pape, le Roi d'Angleterre, avoient déja cherché à prohiber dans leurs Etats tout usage du tabac.

poudre errbine, (& il n'y a rien de si facile que d'en composer de plus agréable que le tabac) auroit opéré le même bon effet; d'ailleurs cette évacuation n'est pas nécessaire à la santé; les gens très bien portans ne se mouchent presque point; l'augmenter sans raison, par l'usage du tabac, c'est s'appliquer un cautère sans utilité, & une évacuation inutile devient toujours dommageable; quand on l'a portée longtems, sa suppression subject peut exiger quelque précaution; mais pourquoi s'y étoit-on assujetti? J'ai fait quitter le tabac à un très grand nombre de gens sans avoir vu résulter aucun inconvénient de cette suppression.

\$. 79. Telles font les principales obfervations que l'on peut faire fur les
causes des maladies des Gens de Lettres & sur les moyens de les prévenir; mais quand une fois le dérangement est parvenu au point qu'ils ont
besoin du secours de la médecine, il
faut les traiter suivant les règles qu'elle
prescrit pour l'espèce de maladie dont
ils sont attaqués; & qui ne sont point
l'objet de cette dissertation; on doit cependant toujours saire quelqu'attention
à leur genre de vie qui conserve tou-

K 2

jours quelques influences fur leur fanté, & exige un choix de remèdes ap-

proprié à leur état.

§. 80. Dès qu'un Homme de Lettres est véritablement malade, la première ordonnance qu'on doit lui faire c'est une cessation absolue de toutes ses études; quelque violent que lui paroisse ce moyen il est indispensable (a), & c'est lui rendre un bien mauvais service que d'avoir de l'indulgence dans ce cas là. Il faut qu'il oublie qu'il y a des sciences & des livres, la porte de son cabinet doit être fermée pour lui, & il doit se livrer uniquement au repos, à la gayeté, aux plaisirs de la campagne, & devenir ce pourquoi la Nature paroit avoir fait les hommes, laboureur ou jardinier: il n'y a que ce moyen de les tirer de leurs méditations, & on ne les rétablit point tandis qu'ils continuent à méditer. Si l'on pouvoit trouver un remède qui suspendit sans danger la faculté de penfer, ce seroit le

<sup>[</sup> a ] Difficile eft longum fubito deponere amorem,

Difficile eft: verum hoc, qua lubet, efficias. Una falus hac eft, hoc eft tibi pervincendum. CAT-ULL. 82.

fpéeifique des maladies des Gens de Lettres, & de plusieurs autres maladies de

langueur.

§. 81. Quand la foiblesse est excessive, il faut quelquefois les mettre au lait, si on peut parvenir à le leur faire digérer. Le eélèbre HOUDART DE LA MOTTE, dont la fanté avoit toujours été très foible, fut obligé de ne vivre pendant très longtems que de légume & de lait (a). D'autres fois il faut, à une diette très douce, joindre les vins de liqueur comme un puissant eordial, moyennant qu'il n'y ait point encore de vice dans la poitrine, ni de fièvre lente qui dépende de ce viee, ear quelques fois la fièvre lente est l'effet de la foiblesse des digestions, & un peu de vin l'abbat en dissipant cette foiblesse. L'eau à la glace pour boisson ordinaire est un excellent fortifiant dont l'estomae foible des hommes de Lettres fe trouve fouvent très bien.

\$. 82. Le kina est un remède souverain dans ees épuisemens qui sont la suite de trop d'applieation; il rétablit les digestions, fortifie les vaisseaux,

K 3

<sup>[</sup>a] Année litteraire 1768. t. 1. p. 3.

redonne de la consistance à un sang dissous, facilite les secrétions, & surtout la transpiration; donne de la vigueur aux ners, & arrête leurs mouvemens désordonnés. Un de nos plus habiles Géomètres, satigué de ses calculs, ranimoit ses esprits en buvant un grand verre d'une décoction de kina qu'il avoit

toujours à côté de lui.

On employe depuis guelque tems un nouveau bois qu'on tire de la Guyane, & qu'on appelle bois amer de Surinam, ou bois de quassia, il est fort léger & cependant fort dur, d'un jaune pale, sans odeur, mais d'un goût amer très pénécrant; il est plus amer que le kina & ne paroit pas plus désagréable; ce qui les différencie essentiellement, au goût & dans les expériences, c'est que le bois de qualfia n'a point le principe adstringent qui existe dans le kina; par rapport aux effets, les observations que j'ai faites m'ont persuadé que ce nouveau bois est fouvent supérieur au kina quand il s'agit de redonner de la force à un estomac affoibli, de rétablir les digestions, de dissiper des flatulences, de remédier à des constipations qui viennent de foiblesfe, ce qui le rend très utile aux Gens

de Lettres, & que le kina conferve la primauté dans tous les cas fiévreux, gangreneux, purulens, vermineux, con-

vulfifs (a).

§. 83. Les bains froids, dont j'ai prouvé ailleurs l'analogie avec le kina, font aussi un remède très-convenable pour les Gens de Lettres; ils redonnent de la force à l'estomac, aux muscles, aux ners, à l'ame même qu'ils mettent en état de supporter de nouvelles fatigues, & j'ai vu plusieurs jeunes gens qui allant se jetter dans le bain, fatigués & accablés par l'étude, se trouvoient toujours quand ils en sortoient, une force d'ame singulière & une nouvelle disposition à recommencer leurs études; mais il ne faut point attendre que la foiblesse soit extrême,

<sup>[</sup>a] On peut lire fur ce remède une differtation qui se trouve dans le recueil publié par M. LINNŒUS sous le titre d'amænitates academica, t. 6, & je vois avec plaisir que son usage devient plus fréquent; on l'a essayé dans plusieurs endroits sur la lecture de la précédente édition de cet ouvrage & l'on s'en est bien trouvé. Il n'est pas susceptible de falsification comme le kina.

parce qu'alors le bain feroit plus de mal que de bien; sa première impression est de repousser les humeurs sur les organes intérieurs, & fon bon effet dépend de la réaction de ces organes; s'ils n'ont pas la force de réagir,

l'effet est plus nuisible qu'utile.

Les Anciens connoissoient si bien les bons effets du bain qu'ils ne passoient presque point de jours sans se baigner, quelques affaires qu'ils pussent avoir; il est vrai qu'ils faisoient un grand usage des bains tièdes, mais c'étoit par des raisons qui ne peuvent point être celles des Gens de Lettres; si cette espèce de bains leur fait quelquefois beaucoup de bien, c'est dans des circonftances particulières d'échauffement, d'inflammation, de desséchement, dans lesquelles les bains froids sont nuisibles; mais en général ils ne rempliffent point les principales indications qui se présentent ordinairement dans les maladies produites par les excès d'étude; ils augmentoient les maux d'Au-GUSTE, son Médecin Antonius MUSA lui ordonna les bains froids malgré fa foiblesse, ils lui réussirent parfaitement, & j'ai été confulté plusieurs fois par des hommes dont les travaux de l'ef-

prit avoient ruiné la fanté, qui se sont rétablis par la sobrieté, le repos, & surtout le bain froid dont les effets étoient

très marqués.

§. 84. Les frictions sont un autre secours qu'on ne doit pas négliger. Si tous les matins, dans le lit, étant couche fur le dos & ayant les genoux un peu élevés, on se frotte l'estomac & le ventre avec une piece de flanelle, on augmente la circulation dans tous les viscères du bas ventre, on prévient les engorgemens, on dissipe même ceux qui ont déja commencé à se former, on fait couler la bile, on facilite les secrétions, on rétablit les digestions. Si l'on frotte tout le corps, on favorise la transpiration, on anime la circulation, & par-là on supplée un peu au manque d'exer-cice; les frictions peuvent tellement la hâter qu'en les faisant fortes & longtems on donne une fièvre ardente. Les Anciens, qui connoissoient tout l'avantage de cette pratique, l'employoient non seulement comme remede, mais comme un moyen journalier de conferver leur fanté. On en avoit malheureusement presqu'entiérement perdul'habitude; les médecins Anglois commencerent à les rappeller à la fin du sie.

K 5

cle dernier, & il n'y a personne à qui elles conviennent mieux qu'aux Savans, mais je leur conseille de lire, avant de s'en servir, ce que CELSE & GALIEN ont écrit sur cette matiere.

§. 85. Quelqu'utiles que leur soient les remèdes dont je viens de parler, les eaux minérales ne le font pas moins. Il y en a de plusieurs espèces, toutes peuvent avoir leur usage dans certains cas, mais celles qui conviennent le plus généralement, celles qui sont indiquées le plus ordinairement par les premiers Symptomes des maladies des savans, sont les eaux acidules simples & les ferrugineuses (a). L'auteur de la nature, qui leur a donné des vertus très puissantes, a voulu qu'elles fussent extremement répandues: il y a peu de pays où l'on n'en trouve pas, il y en a où elles font trèsfréquentes, on en découvre tous les jours, mais parmi celles qui ont le plus d'efficace on peut compter celles d'Egra

<sup>(</sup>a) Quelques Médecins les appellent alcalines, dénomination entierement opposée à celle d'acidules; l'une & l'autre sont sondées en nature, mais celle d'alcalines est celle que je préférerois, elle est mieux justifiée par les effets de ce remede.

en Bohème, de Toustein (a) dans l'archeveché de Cologne, de Seltser dans l'électorat de Trèves, de Petersthal en Alface, de Buissang en Lorraine, d'Amphion ou d'Evian en Savoye (b), de Rolle au bord de notre lac dans une heureuse exposition, celles de la Poudriere aux portes de Laufanne; &, pour passer aux plus fortes, celles de Forges en Normandie , de M. Calfabigi à Patfi , de Ribas en Espagne, de Tunbridge en Angleterre, de Altwasser en Silésie sur les confins de la Pologne, de Medewi & de Wiksberg en Suede, de Schwalbach en Franconie, de Spa dans la principanté de Liège, de Pyrmont dans le comté de Valdeck; mais celles de Seltzer, de Schwalbach, de Pyrmont & de Spa, peuvent aisément tenir lieu de toutes les autres, & celles de Seltzer, de Schwalbach & de Spa sont celles qui sont le plus généralement employées, on les boit dans toute l'Europe. Leurs effets les

(a) Acidula Antonina.

<sup>(</sup>b) Au lieu des acidules d'Evian le traducteur de Paris m'a fait conseiller les eaux chaudes souffrées d'Aix en Savoye; je relève cette erreur parce qu'elle est dangereuse.

### 228 DE LA SANTÉ

plus constants sont de détruire les engorgemens des viscères du bas ventre, de rétablir les digestions, de rendre le sommeil, de faciliter la transpiration; l'on voit par - là combien elles doivent être utiles aux Gens de Lettres. Si au bien qu'elles font par e les-mêmes on ajoute celui qu'on retire de la cessation de toute application, du grand air qu'on respire, du mouvement qu'on se donne, de la diette qu'on observe, on comprendra aisément les cures étonnantes qu'elles operent, & fur-tout si l'on va les boire sur les lieux même, premierement parce qu'elles y font toujours plus fortes, en second lieu parce que le voyage, le changement d'objets . la dissipation, font autant de bien que les eaux, & l'on fait que de simples voyages entrepris par des favans pour aller voir des bibliotheques éloignées, les ont guéris de l'hypocondrie à laquelle ils étoient sujets. Ils ne doivent cependant jamais prendre les eaux fans en avoir parlé à un médecin éclairé; plus elles sont efficaces, plus elles peuvent nuire quand on les prend mal à propos ou mal. Le favant Mor-HOF, étant tombé dans une cacochimie, qui étoit la fuite du chagrin, dans un âge avancé, voulut prendre les eaux

de Pyrmont malgré son médeein, & pé-

rit en route au retour (a).

Mais cet exemple & quelques autres femblables ne doivent point diminuer · la plus juste confiance aux eaux dans un très grand nombre de eas; j'ai éprouvé moi-même combien elles font efficaces. Mon estomae s'étoit affoiblie insensiblement, peut-être d'abord par un peutrop de travail, & ensuite d'une façon plus marquée à la suite de deux maladies inflammatoires violentes en 1770 & 1771. Je ne digérois plus rien sans douleur, & si je ne me bornois pas à la plus petite quantité des alimens les plus digestibles, on les douleurs étoient très-vives & duroient, ou je rendois les alimens presque d'abord après les avoir pris, & j'étois presque toujours dans un état de malaise. Je ne vis que les eaux de Spa ou de Pyr-mont qui pudent me rétablir; le moins grand éloignement me détermina pour les premieres; je m'y rendis après avoir bit pendant quelques jours avec fueeès celle d'Aix la Chapelle; je bus pendant vingt jours l'eau du Pouhon ou celle du Connelet que j'ai tro ivée supérieure à la premiere, & quinze jours celle de

<sup>(</sup>a) BEHRENS Select. diatetic. p. 480.

la Géronstère; & je dois le rétablisse. ment de mon estomac à cette boiston, à la cessation presqu'entiere du travail. pendant onze femaines, à la longueur de la route que je prolongeni beaucoup au retour, au grand usage du cheval pendant tout le tems que je fus à Spa, & à la régularité du régime que j'y observai.

§. 86. Quand les favans sont attaqués de quelques maladies aigues il ne faut point oublier que le malade qu'on traite est un savant & a rarement la vigueur qu'on trouve chez les hommes des autres ordres. L'on a déja remarqué qu'ils étoient moins sujets aux maladies inflammatoires, (ce font celles des hommes forts, fanguins, bien portans) qu'aux maladies putrides qui sont la suite des mauvaises digestions & des engorge-mens dans les viscères du bas-ventre. Aussi la saignée leur convient moins que la purgation (a), elle les jette d'abord dans l'abattement, & j'ai remarqué que si quelque raison indispensable forçoit à faire faigner des Gens de Lettres, dont les études ont déja dérangé la fanté, ils éprouvoient presque toujours des symp-

<sup>(</sup>a) RAMAZZINI, p. 656.

tomes d'hypocondrie nerveuse. L'on attribua la mort de GASSENDI à des faignées qui lui firent d'abord perdre fesforces. M. GESNER, professeur en phyfique à Zuric, & l'un des hommes qui fait le plus d'honneur à la Suifie, ayant été saigné à Paris pour une fièvre légere à la fleur de son age, resta plus de six mois dans une langueur dont il eut beaucoup de peine à se remettre (a). Un autre médecin de mes amis éprouva le même fort, & tous les médecins qui pratiquent dans des villes lettrées ont eu surement des occasions de se convaincre de cette vérité qui est très - importante; les mauvais effets d'une saignée mal placée chez un homme foible, ne se réparent pas aussi vîte qu'on pourroit le penser.

\$. 87. Les purgations vont bien mieux à la fource des maladies fiévreuses des Gens de Lettres que les saignées; c'est un des remèdes qui opere chez eux de la façon la plus heureuse, & il est difficile que leurs maladies aigués se terminent bien s'ils ne sont pasévacués; austic'est leur remède savori, ils s'y affection-

<sup>(</sup>a) Vita Gesneri, p. 2.

nent, en santé même ils sont trop portés à en abuser; la constipation à laquelle ils sont sujets leur occasionne des malaises, dont il ne font foulagés qu'après quelques felles, & les remèdes qui procurent ce bénéfice leur paroissent extrêmement utiles, & en effet il n'y auroit pas de mal à ce qu'ils s'en fervissent quelquefois moyennant qu'ils choisissent un remède doux & fortifiant. Le chancelier BACON leur recommande la rhubarbe dont il abusoit (a), & à laquelle je présérerois l'aloes, déja confeillé par CELSE, & qui est de tous les purgatifs celui qui endommage le moins les digestions; il paroît agir comme un favon & remplacer la bile, dont la force est souvent perdue chez les Gens de Lettres. Si au contraire

<sup>(</sup>a) Non possum probare institutum VERU-LAMII, qui, ut in ipsius vità traditur, singulis fex aut septem diebus, ante cibum, rhabarbaro usus est, ut immune corpus excrementis redderet. Satius suisset, si correctà paulatim victus ratione, ab omni remedio abstinuisset. Sic enim excrementis i ipsoque adeo remedio purgante, toties essumendo, facile carere, vitamque haud dubie longius producere potuisset. J. G BERGERUS de commodis vita sobria, §. 25.

elle a acquis trop d'acreté, ce qui les rend sujets à des coliques continuelles, parce que leurs nerfs font toujours irrités, on doit employer les laxatifs les plus doux, & la pulpe de casse récemment extraite est celui qui convient le mieux. La crême de tartre est aussi très souvent utile dans ce cas. Mais quelque soit celui pour lequel ils se déterminent, je ne puis trop les prévenir contre le danger d'y revenir trop souvent; ces purgations fréquentes accoutument le corps à ne pas se nourrir & par-là il s'affoiblit, d'ailleurs les intesfins deviennent toujours plus paresseux & cessent à la fin toute fonction, la mucosité fine qui les tapisse se détruit & laisse les nerfs à nud, ce qui expose à des coliques violentes & fréquentes qui obligent à un régime très doux dont on ne peut s'écarter le moins du monde sans souffrir des douleurs cruelles.

\$. 88. Dès que les Gens de Lettres ont la fièvre, il faut faire attention à leur cerveau, il s'embarrasse très aisément, & la plus légère fièvre les jette fouvent dans un délire d'autant plus sacheux qu'il diminue l'action des ners fur le corps, & cette diminution augmente la soiblesse & trouble les crises,

qui se sont toujours moins bien à proportion que les nerfs sont plus en défordre. Ceux des Hommes de Lettres soussere de la compagnie de la compagnie, ils ont dabord mal à la tète, le jour, le bruit, la compagnie, tout les satigue, & j'ai vu plusieurs sois un simple accès de sièvre éphémère accompagné & suivi d'une soiblesse & de symptomes propres à effrayer quelqu'un qui n'en connoisfant pas la vraie cause seroit porté à les regarder comme des symptomes de

malignité.

S. 89. Les convalescences sont toujours longues, le retour des forces lent, l'esprit se ressent singuliérement de l'influence de la maladie, & je n'ai guères vu d'Homme de Lettres qui, dans ces circonstances, ne se soit plaint de sa mémoire & d'une foiblesse de tête peinte sur son visage par un air d'imbécillité. S'ils font assez imprudens pour repren-'dre leurs occupations avant que d'être parfaitement rétablis; ils se préparent les maux les plus facheux; la tête, les yeux, l'estomac seront punis les premicrs, & toutes les fonctions s'en refsentiront. L'effet de la contension sur les norfs est si marqué que j'ai vu plus d'une fois la méditation, ou même une

lecture attachante empêcher l'effet des purgatifs. En négligeant leur convalefcence, les Gens de Lettres s'exposent à ne recouvrer jamais parfaitement leur fanté & à se rendre incapable de toute grande entreprise littéraire; c'est mal calculer que de facrifier le bien être de sa vie au plaisir de se livrer quelques jours plutôt à l'objet de sa passion, mais les passions ne calculent jamais, & la passion des sciences est peut-être la plus aveugle de toutes; elle détruit toutes les autres, dit ARETÉE, l'amour de la patrie, l'amour, filial , l'amour fraternel, Pamour même de sa propre conservation; que ne détruit-elle pas (a)?

Ce qui fatigue le plus les Savans dans leurs convalescences, c'est les insomnies; ils ont beaucoup plus de peine à recouvrer le sommeil que les autres malades; quelquesois les vins de liqueur opèrent dans ce cas très favorablement, ils produisent, sur-tout chez ceux qui ne se sont point accoutumés à cet usage, les meilleurs essets; ils agissent comme les narcotiques & n'en ont

<sup>(</sup>a) De sign. & caus. diutur. morb. 1. 6. ch. 6.

point les dangers, au contraire ils rétablissent les forces de l'estomac affoibli par les boissons tièdes que la maladie a rendues nécessaires; ils rappellent les forces & relèvent le courage.

\$. 90. Quelque soin que les Gens de Lettres doivent donner à leur fanté, l'un des plus importans, c'est cependant de ne point s'en rendre les esclaves; on les accuse de contracter aisément des habitudes. & une habitude rigoureuse est une véritable servitude. J'ai connu des Gens de Lettres tellement affervis à leur régime que leur esprit étoit dans la plus complette dépendance du corps, & que peut-on penser d'un homme que l'heure d'un repas differée, la chaleur d'un poële changée, l'heure de son coucher ou de son lever dérangée, rendent inepte à tout? " NEWTON s'étoit ac-, coutumé de bonne heure à être vêtu " légérement, afin de s'habituer à tou-, tes les vicissitudes de l'air & à tous , les degrés de température sans en , être incommodé (a). Je me rappelle d'avoir lu, il y a plusieurs an-

<sup>[</sup>a] Dict. des hom, ill.

### DES GENS DE LETTRES. 237

nées, un ouvrage fait pour prouver que les Gens de Lettres doivent se procurer toutes leurs commodités; un homme qui fouffre n'est pas à même sans doute de travailler avec attention, mais la vraie façon pour les Hommes de Lettres de se procurer toutes leurs commodités c'est de s'accoutumer à restreindre tous leurs besoins.

\$. 91. J'ai développé le mieux qu'il m'a été possible les causes, les symptomes, les préservatifs, les remèdes des maladies que produit une trop grande application; vous ne trouvez cependant point encore ma tâche remplie, & vous sentez, Mcsieurs, que j'ai omis le moyen le plus propre à conscrver la fanté, ce contentement d'esprit que donne la pureté des mœurs: la bonne conduite est la mère de la gayeté, & la gayeté, la mère de la fanté; l'Homme de Lettres trouve sa leçon dans les caractères de l'homme heureux d'Ho-RACE.

Mens conscia recti in corpore sano.

Sage & favant ont été longtems des termes synonimes, & l'on alloit puiscr la vertu & la science dans les memes

238 DE LA SANTÉ écoles; un Savant sans mœurs étoit un être inconnu.

Quid Musa sine moribus vana proficiant?

On méprisoit les gens qui s'occupant sans cesse de la recherche du beau & de l'honnête, voyent le bien & sont le mal, & se privent, par là, du plus doux des plaisirs, le souvenir d'une bonne action, dont les essets, comme ceux de tous les sentimens agréables, sont de porter dans toutes les sonctions une force, une aisance, une régularité qui sont la base d'une santé ferme, au lieur que la tristesse, fruit constant des remords, jette les sibres dans le relâchement, trouble les digestions, détruit les sorces & conduit à la consomption.

Inprimis venerare Deum sincerus; & omni Te scelere intactum serva; namque impia corda

Deserit alma quies, furiis lanianda relinquens.

FLEMING.

Je me rappelle point sans émotion les transes de quelques hommes qui, ayantiabusé des dons qu'ils avoient reçus, ont vu approcher', avec un effroi difficile à peindre, le moment qui alloit terminer une carrière fi mal remplie, & je ne pense qu'avec délices à la fin douce & consolante de ces hommes respectables qui, suivant le confeil de PLINE, avoient vêcu pendant toute leur vie comme on se propose de vivire quand on est bien mal, & qui ont joui jusqu'au bord du tombeau, dans une vieillesse avancée, des douceurs d'une conscience sans reproche, de la vivacité de leur fens & de la force de leur génie. Le célèbre Historien Paul Jove ayant demandé, avec étonne-ment, à Nicol. LEONICENI, l'un des Hommes de Lettres les plus illustres dans le quinzième siécle, par quel secret il avoit conservé pendant plus de quatre-vingt dix ans une mémoire fure; des sens entiers, un corps droit & une fanté pleine de vigueur, ce Médecin lui répondit que c'étoit l'effet de l'innocence des mœurs, de la tranquillité d'esprit & de la frugalité (a).

<sup>[</sup>a] Vividum, inquit, ingenium perpetuâ vita innocentia, salubre vero corpus hilari frugalitatis prasidio sacile tuemur. Petr.

### 240 DE LA SANTÉ

§. 92. Il seroit inutile d'entrer dans de plus longs détails, & je finirai par une réflexion nécessaire peut-être pour prévenir une objection sophistique que l'on pourroit tirer de cet ouvrage. Il offre un tableau des maux que produit un attachement excessif à l'étude, mais il faut sc garder d'en conclure que je regarde les études comme dangcreuses, & que je veuille en dégoûter; cette grande question est pendante, & je suis éloigné de vouloir entrer dans cc fameux procès qui n'auroit jamais dû exister; quand il scroit même vrai, ce que je ne crois pas, qu'elles ne contribuent point au bonheur de la fociété prise en général, on ne peut pas nier que la connoissance des Lettres n'augmente le bonheur de celui qui la posséde quand il ne l'a acquise ni aux dépens de ses devoirs ni aux dépens de sa fanté (a). En mon-

trant

CASTELLANI vitæ Medic. &c. LEONICENI nâquit à Vicenze en 1428, & mourut à Ferrare en 1524, après y avoir enseigné & pratiqué la Médecine plus de 60 ans.

<sup>[</sup>a] Adolescentiam alunt, senectutem ob-

### DES GENS DE LETTRES. 211

trant par plusieurs exemples le danger des études précoces, je n'ai point prétendu qu'il fallut laisser la première enfance dans une totale oissveté, ce n'est point mon idée: je crois les ensans susceptibles d'acquérir, sans inconvénient, quelques connoissances dès les premières années de leur vie (a), mais sans doute il faudroit s'y prendre autrement qu'on n'a fait jusques à présent; il me paroitroit sur-tout extrêmement important que la première éducation sût dirigée en vue de la vocation future; celle des jeunes gens destinés aux études devroit être différente de celle qu'on donne aux autres ordres, & ce sont eux dont il faut ménager les facultés avec le plus de soin

lectant, secundas res ornant, adversis solatium prabent, delectant domi, non impediunt foris, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur. CICERO orat. pro Archia.

rusticantur. CICERO orat. pro Archia.

[a] Quamlibet parum sit, quod contulerit atas prior, majora tamen aliqua discet puer eo ipso anno, quo minora didicisset. Hoc per singulos annos prorogatum in summam prosicit: aquantum in infantia presumptum est temporis, adolescenta, acquiritur.

QUINTILIANUS de instit. orat. lib. 1. cap. 1.

# 242 DE LA SANTÉ&C.

dans l'enfance. De dix enfans de neuf ans, voués à différentes vocations. je voudrois que celui qu'on voue aux sciences fût le moins savant; à douze ans, qui est l'age où PASCAL & NEW-TON ne favoient encore point de latin, il commenceroit à avoir la supériorité, à seize la distance seroit prodigieuse. En blâmant ceux qui se livrent aux études avec passion, je n'ai point eu en vue ceux qui cultivent les sciences d'une façon sage; & si l'on s'expose aux maux les plus facheux en facrifiant tout à l'amour des lettres, on s'expose à la honte en restant dans l'ignorance. L'Incas ATABALIBA ayant découvert celle de Fr. PIZARRE COIIcut pour lui un mépris invincible, qui me paroit un excellent argument pour prouver la nécessité de l'éducation; & que les détracteurs des études ne s'y méprennent pas; il faut adopter un de ces deux principes, ou que la culture de l'esprit est un vrai bien, ou que le plus stupide des animaux est plus heureux que l'homme.

# AVIS DES ÉDITEURS.

Ous présentons au Public la troisieme édition originale & fort augmentée DES MALADIES DES GENS DE LETTRES, imprimée & corrigée sous les yeux de l'Auteur; mérite que n'ont aucunes des éditions qu'on a contresaites dans les pays étrangers, sans avoir égard au droit de propriété que nous avons incontestablement sur ce livre. Nous l'avons imprimé de format in-12°. pour la commodité de ceux qui ont fait l'acquisition des autres ouvrages de ce célèbre Auteur, qui sont imprimés dans le même format, pour en faire une collection complette.

Nos presses rouleront constamment sur des ouvrages de goût; les éditions que nous avons faites de la Vulgate en latini, que nous avons eu l'honneur de dédier de vive voix à BE-NOIT XIV de glorieuse mémoire, étant à Rome peu de tems avant sa mort; des ouvrages de Messieurs DE HALLER, DE VOL-TAIRE & TISSOT, & de nombre d'autres, nous mériteront, si nos espérances font fondées, l'estime & la bienveuillance des gens de lettres & de toutes les personnes honnê. tes qui aiment & procurent l'avancement des sciences & de la littérature. Nous nous attacherons furtout à faire traduire en françois de bons ouvrages imprimés en langue allemande. qui sont en très grand nombre; c'est pourquoi nous prions les savans de l'Allemagne de nous honorer à cet égard de leurs judicieux conseils. Notre imprimerie est affortie de beaux caractères neuss, & notre librairie est affez considérable; nous en sournirons le catalogue avec les prix aux personnes qui le désireront, s'ils prennent la peine de nous donner leur adresse.

Nous fommes très à portée de fournir de quoi former des bibliothèques, & de bien affortir celles qui le font déja; les correspondances que nous avons établies dans toutes les grandes villes de l'Europe, les connoiffances que nous avons acquises pendant douze années de voyages, nous mettent à même d'exécuter les commissions que l'on pourra nous donner. Nous procurerons aussi les livres qui ne feront pas sur nos catalogues, moyennant que l'on nous en donne les titres bien précis; ensin nous ne négligerons rien de tout ce qui pourra nous mériter la bienveuillance du Public que nous fervirons toujours à des prix très-modérés.

FRANÇOIS GRASSET & COMP. Libraires & Imprimeurs à LAUSANNE en Suiffe.



## CATALOGUE

Des ouvrages françois, latins & italiens de Mr. TISSOT, Professeur & Médecin à Lausanne.

A Vis au Peuple fur sa Santé, sixieme édition originale, corrigée & considérablement augmentée par l'Auteur, 12. 2 vol. 1774. Differtation sur l'inutilité de l'amputation des membres par Mr. BILGUER, traduite & augmentée de quelques remarques &c. 12. 1771.

Essai sur les maladies des gens du monde, seconde édition fort augmentée, 8. 1770.

le même, 12.

Santé (de la) des Gens de Lettres, troifienie édition très augmentée & corrigée par

l' Auteur , 12. 1775.

Inoculation (P) justifiée, ou dissertation pratique & apologétique sur cette méthode, avec un essai sur la muë de la voix, 12. Paris, 1773.

Onenisme (P) ou Essai sur les maladies produites par la masturbation, nouvelle édition augmentée par l'Auteur, & 7. 12. 1775.

Traité de l'épilephe, &c. 12. 1772. NB. C'ést la résitable édition originale, & ce volume formera le tome trosseme du traité des ners se de leurs maladies, qui est jous

### ( o ) W

presse, & l'un & l'autre se vendront se-

Epistolæ medico - practicæ auctæ & emenda-

tæ, 12. maj. 1770.

Trattato fopra le malattie a cui fono fogette le persone deditte alla conversazione; tradotta in italiano da un uomo letterato, &c. 12. 1770.



#### PRIVILEGE.

NOUS L'ADVOYER ET CONSEIL DE LA VILLE ET RÉPUBLIQUE DE BERNE, Sçavoir faisons par les présentes, que Frangois Grasset & ses Associés, Libraires & Imprimeurs à Lausanne, Nous ayant humblement demandé un privilège exclusif pour l'im-

pression des ouvrages suivans :

1°. Avis au Peuple sur sa Santé par Mr. TISSOT. 2°. Lettres du même Auteur sur différens sujets de Médecine, & 3°. l'Onanyine du même Auteur; & pour tous les autres ouvrages. Nous avons en considération de leur utilité agréé la demande des supplians, de maniere que pour l'impression desdits livres en langue françoise, il leur est accordé un privilège exclusif pour quinze années, en foi de quoi les presentes ont été mun'es du Sceau de notre Ville; donné ce 17 Décembre 1765.

Ici est le Sceau.



Accession no.

JFF

Author

Tissot, S.A.A.D.

De la santé des gens
de lettres. 3. éd.
Call no.

18th CENT.

